AVEC CE NUMÉRO

# Notre supplément illustré «LE MONDE LOISIRS»

et le choix commenté des programmes de la radio et de la télévision pour la semaine

# LES SUPPRESSIONS D'EMPLOIS DANS LA SIDÉRURGIE.

### Chirurgie européenne

Après l'agriculture, l'acier : bravant l'impopularité et le ris-que de creuser le fossé qui sépare socialistes et communistes sur ces questions, le gou-vernement français a fait une nouvelle fois un choix profondément européen. Bruxelles de ce secteur en 1986 : il est prévu, aux termes du quatrième plan-acier, pour 1987. L'Italie voire l'Allemagne fédérale ne devraient pas y parvenir plus rapidement. Cette démarche illustre donc la fidélité de la France à la CECA.

La débâcle actuelle de la sidérurgie européenne est d'autant plus douloureuse que, pendant deux siècles au moins, le Vieux Continent a connu dans ce aine une formidable expansion. Encore anjourd'hui, il reste à cet égard mieux armé que les Etats-Unis, dont le protectionnisme – qui va certainement se renforcer - masque en partie le déclin sidérurgique. Mais l'Europe a subi de plein souet, sur ce terrain comme sur d'autres, la redoutable concurrence du Japon. Tandis que les vieux bauts fourneaux européens s'essoufflaient et s'éteignaient, les Japonais créaient, à partir de 1960, ane « sidérargie sur l'eau » très moderne et compétitive. Les Coréens, les Brésiliens, uent à leur tour concurrencer la production traditionnelle européenne, tout en restant au demeurant importateurs nets d'acier.

En 1974, la sidérurgie européenne faisait vivre 792 000 salariés : elle n'en occupe guère plus de 500 000 aujourd'hui. Durant la même période, la production mondiale d'acier a régressé de plus de 10 %. La part européenne de ce chiffre a elle-même diminué.

C'est pour faire face à cet « état de crise manifeste », prévu par l'article 58 du traité de la CECA, que la Commission de Bruxelles a dû demander aux Etats membres un contingentement de la production. Selon ses estimations. la consomnation d'acier de la Communauté ne dépassera pas 100 millions de tonnes annuellement à partir de 1986, et quelque cent cinquante mille emplois doivent être supprimés d'ici là. La sidérurgie européenne pourrait sinsi « tourner » à environ 75 % de sa capacité de production, contre

moins de 55 % actuellement. Européen, le choix de la France l'est aussi par ses impli-cations pour les voisins belges et hixembourgeois de la Lorraine. Le train de laminage universel qu'il était question de construire à Gandrange aurait produit de gros profilés, fabrication dont s'est fait une spécialité la sidérurgie belgo-luxembourgeoise (qui se restructure en étroite concertation entre les deux Etats). Le déclenchement d'une grande offensive dans cette direction, dont révait Sacilor, comportait de nombreux risques pour l'ensemble de la région de part et d'autre de la frontière.

Ceia étant, il faut bien constater que l'Europe accumule en ce moment les mauvais points. Les conseils européens ne règient rien. Quand on parvient quand duit sur une fraction de l'opinion est désastreux, comme le montreut les manifestations paysames et, désormais, ouvrières L'idée européenne était déjà difficile à « vendre » aux électeurs. Le drame que connaît maintenant la Lorraine ne va pas arranger les choses. Il est plus que temps de mettre en œuvre une Europe des technologies nouvelles, capable d'offrir à la Communauté des perspectives s exaltantes que la liquida-

# Violentes réactions en Lorraine

Seule une relance de l'investissement peut permettre d'amortir le choc des restructurations industrielles

Les manifestations de colère qui ont eu lieu jeudi 29 mars des l'amonce des décisions prises par le gouvernement sur la révision du plan acier se sont renouvelées ce vendredi 30 mars en Lorraine. A Hagondange, des sidérurgistes out investi la mairie et se sont emparés du portrait officiel du président de la République qu'ils ont brûle sur la place publique. Ailleurs, des routes ont été pées. Un appel à la grève générale en Lorraine a été lancé par l'ensemble des syndicats pour le 4 avril, et une marche sur Paris aura lieu le vendredi 13 avril, à l'appel des unions locales syndicales de Lorraine.

Les mesures adoptées par le conseil des ministres du 29 mars sur la sidérurgie comme sur l'ensemble des mutations industrielles sont courageuses. Il n'est pas facile pour un gouvernement de gauche d'être obligé de trancher dans le vis même de sa base sociale, au risque de désagréger sa cohésion politique. Il est douloureux de faire face à la rigneur du

LIRE AUSSI

Un choix financière-

quement fondé

ment et technologi-

par ERIC LE 80UCHER

par MICHEL NOBLECOURT

**PAT JEAN-MARIE COLOMBANI** 

Un nouveau défi pour

Le PCF en désaccord

les syndicats

PAGE 22

PAGE 23

temps d'une croissance nulle et d'une crise financière aigue.

Sans doute le désespoir exprimé en Lorraine des l'annonce des décisions est-il à la hauteur des désillusions. Cette révision a tardé dans la sidérurgie comme dans les mines. Voilà dixhuit mois au moins que les experts gouvernementaux savaient que les objectifs de production d'acier (24 millions de tonnes) comme ceux espérés un temps pour le charbon (30 millions de tonnes) étaient illusoires et coûteux.

Il a fallu un peu de temps pour convaincre les politiques que la modernisation industrielle de la France était un impératif absolu et que la compétition internationale rendait inopérante l'- autre logique », longtemps mise en avant par les socialistes. Le temps n'est plus où M. Mermaz pouvait déclarer : « Il existe des règles onomiques pour les capitalistes des règles économiques pour les socialistes qui sont en complet antagonisme.

Il n'y a qu'une logique qui veut que les entreprises ne puissent rester longtemps déficitaires. C'est à elle, que correspondent les esures prises dans la sidérurgie : pour la première fois on décide de

faire des aciéries électriques et de s'adapter à la technologie actuelle, qui permet de fabriqu tout ou partie des produits longs banalisés à partir d'acier de récupération. Sans doute cela aura-t-il des conséquences en Lorraine, mais l'opposition, qui n'avait pas osé s'engager dans cette voie, pourrait au moins se taire, à

défaut d'approuver.

En revanche, à l'intérieur même de cette logique, la préoccupation sociale peut être plus ou moins prise en compte. Est-il besoin de rappeler que les 20 000 à 25 000 emplois qui seront sup-primés dans la sidérurgie, que ceux qui disparaîtront dans le charbon, le seront sans un seul licenciement? Que diverses mesures d'accompagnement ont été prises ? Que les travailleurs de l'acier bénéficieront de la convention de protection sociale de la sidérurgie, dont tout le monde reconnaît qu'elle est particulière-ment favorable? Que tant pour les sidérurgistes que dans les chantiers navals les salariés pour-ront bénéficier pendant deux ans - et avec 70 % de leur salaire antérieur - d'une formation pour s'adapter à un nouvel emploi?

BRUNO DETHOMAS. (Lire la suite page 23.)

### UN PROJET DU GARDE DES SCEAUX

### Des caméras dans les prétoires

Les chaînes de télévision sérénité des débats. L'utaisstion raient avoir bientôt accès aux les d'audience. D'abord pour une période probatoire, puis défi-nitivement si l'expérience s'avère concluante. Tel est le souhait de M. Robert Badister, garde des scasux. Telle est aussi la conclusion d'une commission à laquelle il avait demandé de réfléchir sur la retransmission télévisée des

On ne peut changer la loi qu'avec précaution, estime M. Badinter, c'ast-à-dire en expérimentent d'abord cette réforme. C'est également le vœu de la commission qu'il a nommée il y a un an (1) et qui préconise une libéralisation en deux temps, comme pour la loi Veil sur l'avortement : d'abord un texte autori-sant pour deux ou trois ans le présence des caméras dans les prétoires puis, au bout de ca délai, une loi définitive.

Cette autorisation vaudrait pour toutes les juridictions : cours d'assises, tribunaux civils, conseil des prud'hommes, etc. Les magistrata pourraient certes s'opposer à ce que l'autience soit filmée. Mais l'autorisation resterait la règle, l'interdiction

Par précaution, la commission suggère d'autoriser seulement les retransmissions en différé et tribural ou de la cour. Les gros plans sur les jurés et les témoins seraient prohibés, et, à la demande du président, leurs viagges pourraient être estompés. Le faculté de filmer estit denuée et seules sociéée. serait donnée aux seules sociétés issues de l'ORTF pour éviter une

de caméras mobiles serait interdite, sinsi que les éclairages inteneifs. En un mot, le commis-sion veut éviter que les procès shows télévisés.

Les journalistes de la radio énéficieraient des mêmes facilitée et seraient astraints aux mêmes obligations que leurs confrères de la télévision. Dans un premier temps, les stations de Radio-France jouiralent d'un monopole, mais elles sursient l'obligation de cider leurs enregistrements aux radios privées qui le demanderaient. Les journeistes accrédités de la presse écrite et les avocats pourraie utiliser leur magnétophone per-sonnel, à condition de ne pas bandes magnétiques.

Les photographes, eux seraient placés en liberté aurveil-lée. Leur nombre serait limité à cinq (c'est un ordre de grandeur), et lie devraient être accrédisée. BERTRAND LE GENDRE.

(Lire la suite page &.)

(1) Présidée par M. André Braunschweig, président de la chambre criminelle de la Coar de composée de M= Mireille De composée de M= Mincille Deimis-Marty, professeur de droit, MM. Marcel Dorwing-Carter, pro-cureur général à Arriens, Paul Gui-mard, membre de la Hanta Auto-rité de la communication audiovisuelle, M= Hemi Lockeu, avocat à Paris, ainsi que de Jesa-Marc Théolleyre, grand reporter au Monde et président de l'Association de la presse judiciaire.

# INDÉPENDANCE ET NIVEAU DE VIE

# Le « mot à six coups »

On en a plein la bouche. Un seul mot justifie les vagues de restructu-rations industrielles, dont la première vient battre durement le front lorrain, la pression sur le pouvoir d'achat, la lutte pour la réduction des prélèvements obligatoires, un mot à six coups » comme dit Hervé Bazin (1), celui de compétitivité. Va-t-il tuer l'espoir?

A mesure que le plan de rigueus se développe, la question devient lancinante. Las de ne pas voir le bout du tunnel, nostalgiques des années folles de la croissance, des Français se demandent si le gouvernement ne succombe pas à une sorte de fétichisme, s'il faut vraiment brûler sur l'autel de la division interna-

par PIERRE DROUIN tionale du travail ce qu'on a adoré,c'est-à-dire l'expansion et ses

Ainsi campé, le drame est injona-ble, sordide. Il arrive, hélas! qu'on le présente de la sorte an public. Comme si, au nom d'une doctrine qui s'alimente piutôt au reste chez vernement de gauche allait sacrifier son rayonnement... et ses électeurs ! Si les pouvoirs publics mettent au premier rang de leurs préoccupa-tions l'objectif de la compétitivité, c'est évidemment parce qu'il n'y a pas d'autres voics pour assurer 'indépendance du pays, la reprise de la croissance et la réduction importante du chômage.

On l'a dit, il faut le redire, la France est immergée non seulement dans l'Europe des Dix, mais dans l'économie mondiale, qu'elle le veuille on non, dès lors qu'un quart de sa population active travaille aujourd'hui pour l'exportation, dès lors qu'elle laisse ses frontières ouvertes pour faire bénéficier les ommateurs de la plus grande variété des produits au plus bas prix.

A force d'appuyer sur le clou, il s'enfonce. Rares sont ceux qui ne comprennent pas qu'une politique franchement protectionniste conduirait à réduire durablement le niveau de vie de tous les Français. Mais des arguments plus subtils se font jour Le redressement du commerce extéricur n'est pas une tâche hercu-léenne, dit-on. L'année 1983 s'est finalement soldée par des résultats bien meilleurs que coux que l'on attendait. Alors, pourquoi ne pas desserrer petit à petit les boulons?

Sur le tableau de l'action gouver nementale, il est vrai, l'amenuise-ment du déficit extérieur figure parmi les plus heureux récultats. Mais rien n'est gagné définitive-ment. On l'a bien vu en janvier et en lévrier derniers, où les déficits ont été respectivement de 5,5 et de 4,6 milliards de francs. Sans l'aide de la baisse du dollar, les comptes officiels tablant sur un quasiéquilibre en 1984 ne pourront vraisemblablement être tenus (2). Sur-tout, nous avois besoin de surplus pour faire face aux énormes dettes

Le renforcement de la compétitivité des entreprises françaises est

donc indistensable. Où le hât blesset-il surtout aujourd'hui? Il est bon de regarder sur place, concrètement, comment se passent les choses. Une enquête a été faite par M. Marc Bouteiller, de la direction des relations économiques extérieures, pour le compte du IX Plan, auprès d'une quinzaine de postes de l'expansion économique à l'étranger. Que constate-t-on?

1) Les prix des produits français. sont souvent plus élevés, en particu-lier sur les marchés lointains. L'explication ne tient pas seuleme à la distance mais à une trop grande sophistication des biens propo la vente. Le souci du perfectionme empêche souvent une bonne adaptation au marché local;

2) Les prix semblent cependant de moins en moins déterminants pour conquérir ou conserver un marché. Sans parler de l'influence des rapports politiques pour le matériel aéronautique ou ferroviaire par exemple, les aspects commerciaux pèsent d'un poids grandissant. Il faut de plus en plus mettre en relief les données qualitatives de la compé-

(Lire la suite page 2.)

(1) Cité per Alain Bienaymé dam Chroniques SEDEIS du 15 janvier 1984, 114, bd Haussmann, 75008 Paris. (2) Lire l'article de Michel Boyer dans le Monde du 3 février 1984.

*AU JOUR LE JOUR* 

### Horizon

Naguère, quand l'emploi était menacé par les plans des gouvernements de droite, les sidérurgistes gardaient un espoir : si la gauche venait à prendre le pouvoir ils seraient sauvés. Elle leur promettait monts et merveilles.

Maintenant, ils savent que ni la gauche ni la droite ne lent et ne peuvent faire de miracle. La seule chose claire, c'est que leur horizon est bouché

Il faut du toupet pour raisonner la colère des sidérurgistes, juger leur désillusion et leur désespoir si l'on n'est pas soi-même sidérurgiste et menacé dans son emploi.

BRUNO FRAPPAT.

En provoquant volontairement on accident

Les Soviétiques ont tué un sous-officier français en RDA LIRE PAGE 26

la distribution des films soviétiques

# Les mystères du Cosmos

Au 76 de la rue de Rennes, au pied d'un immeuble anonyme. l'étend une façade sans caractère : faible éclairage, affichettes d'aspect pauvre, guérite de billets très sommaire : la cinéma Cosmos. Extérieurement : nen pour séduire. A l'inténeur : souvent des films d'une rare besuté. Cette selle intrigue souvent les amateurs de cinéma, car elle passe presque exclusivement des films saviétiques.

Sans témoins, le dernier film de Nikita Mikhalkov (fråre puiné du cinéaste Andrei Mikhalkov-Kontchalovski et fils de Serge Mikhelkov, auteur de livres pour

Since that date days surred salles iennes, ce qui est un feit rare, D'habitude, seul le Cosmos donne asile sux films soviétiques. Les nutres exploitants n'en yeulent pas.

« Leur refus n'est pes pointique, précise tout de suite Jean Boyanval. le jeune directeur du Cosmos, long, mince, cheveux blonds un peu longs, style agrégatif écolo. Non, les explotants crownt simplement que les films soviétiques n'attirent pes le

MICHEL COURNOT.

(Lire la suite page 17.)





# **Des jeunes** nous écrivent...

Dans le nombreux courrier que nous vaut la rubrique « Lettres au Monde », nous isolons aujourd'hui quelques lettres caractéristiques de jeunes, la plupart étudiants, sur des sujets variés : les immigrés, la gauche, l'école, le comportement politique des adultes, les élections européennes. Il n'est pas question, à partir de quelques témoignages, d'extrapoler et de voir ici le reflet d'une mentalité des 18-25 ans. Simplement, ils nous demandent une tribune car ils souffrent de n'en point avoir. C'est bien volontiers que nous la leur accordons.

### Valeriser les bulletins blancs

Le monde politique commence doucement à se mettre en effervescence et à s'agiter en vue des élections européennes, comme du reste à chaque fois que la nation est appelée à donner ses suffrages. Même si ces ctions ont un caractère particulier (assurer la représentation de la France au Parlement européen). elles perdent leur spécificité en raison de la politisation des débats qui se fait déjà ressentir et qui va certainement rapidement s'amplifier. L'instauration du climat malsain qui s'ensuit, où les limites ne sont pas clairement établies, tire évidemme ses causes de la scission rigide droite-gauche, tradition si ancrée dans l'esprit français qui va chercher ses origines dans la Révolution.

c'est dire... Mon propos n'est pas de remettre en cause des vices de la vie fran-çaise, mais plutôt de voir comment y apporter une critique un tant soit peu constructive. En effet, en tant que citoyen, ne bénéficiant donc d'aucune audience, la seule voie qui me soit offerte pour m'exprimer est le vote. Mais toutes les campagnes n'ont pour unique finalité que d'inciter à voter contre un homme ou un parti. Triste objectif. Alors comment montrer que sans se désintéresser de la politique, aucun parti ne correspond à ses idées ? S'abstenir ? Cela serait interprété (à juste titre) comme un non-respect du devoir civique ou comme un rejet du système totalité et donc de la Constitu-

tion. C'est là qu'intervient le vote blanc. Actuellement à quoi correspond-il? A rien! En effet, lors des résultats des élections, les votes blancs sont mélangés avec les votes nuls. Est-ce là une preuve de démocratie que de mettre dans la même « fournée » les inconscients de leur

devoir civique de base et les conscients du malaise profond qui s'est emparé de la politique française et ainsi rejeter une partie de l'opinion nationale? Mon souhait réside donc en une valorisation du bulletin blanc apparaissant à mes yeux comme un moyen pour faire connaître la saturation des électeurs quant à la politique telle qu'elle est envisagée par tous ceux qui en sont les ac-

CHRISTIAN DE RUTY. ētuaiam (Ville-d'Avray).

### L'avezir de vos enfants vous intéresse-t-il?

A vingt-quatre ans, je commence désespérer de mes compatriotes. En effet, des députés sont mis à l'amende pour injures, des agriculteurs s'érigent en « gardes-chioumnes » de leurs intérêts et des syndicats attaquent en justice les caisses d'épargne, car des embauches dérogent aux conventions col-

Ainsi, en premier, le monde politi-que, qui était en émoi lors des avions renificurs», se déchire à propos des lois sur la presse et sur l'enseignement libre. Ces deux débats sont certes, importants mais en-core, plus sujets à mettre en valeur des tribuns du verbe.

Mais des débats aussi importants que ceux qui concernent le système de protection sociale ou la modernisation industrielle out été rapidement expédiés.

Alors, mesdames et messieurs les politiques, notre avenir vous

Le détournement général des problèmes réels est symptomatique du débat sur l'enseignement libre.

En effet, tout un chacun s'accorde pour dire que l'enseignement qui nous est dispensé est loin d'être

nul n'en disconviendra - encore

discours héroïque est un peu court.

Les censeurs de l'école « laxiste » se

parfait. Par conséquent, pourquoi voulez-vous généraliser l'instruction laïque si ce n'est pour vous trouver de nouveaux adhérents et supprimer toute comparaison ? Allons, enseignants laïcs, ne faites pas les inno-

Plus généralement, les syndicats sont les meilleurs garants des privi lèges qui, pourtant, avaient été abolis lors d'une certaine muit du 4-Août... Ainsi que ne fait-on pas pour les préretraités. Mais : « Allez, les jeunes, prenez 40 balles et fermez la » !

Nous arrivons même à dépense dépenser beaucoup d'argent pour produire du charbon français – et à crier – crier pour le maintien de cette production invendable à son prix reel – et, par conséquent, à condamner à la silicose des gens, alors que les industries qui nous permettraient d'avoir un emploi doivent se contenter de quelques miettes de

Alors, mesdames et messieurs des syndicats, notre avenir vous téresse-t-il ?

Bien entendu, l'Etat suit, car ce sont des électeurs réels tandis que le fatur ne concerne que des électeurs potentiels. Ainsi, face aux agriculteurs, chantres de la libre entreprise sans risque, l'Etat soutient les cours sans vouloir les reconvertir.

La course à la subvention est même fort développée dans le patro-nat, pour se garder d'une concurrence trop forte. Alors dites-moi, mes compa-

triotes, l'avenir de vos enfants vous intéresse t-il? Aussi je crois que si vous, persévé-rez à faire naufrage, je vais demander une subvention pour m'expatrier

et, dans ce cas, croyez-vous que vos retraites, cela m'intéresse? HERVE ASSAILLY

### Aux adultes censés être márs

Messieurs Krasucki et Marchais, vous affirmez lutter pour les travailleurs en ne demandant « aucun licenciement »; à (très) court qu'il ne soit pas interdit d'y trouver aussi du plaisir. Mais à lui seul ce terme, c'est peut-être bien, mais si vous étiez un peu compétent en économie vous sauriez que, à long terme, cela mène à la catastrophe, que ce soit pour l'entreprise ou les travailleurs. J'aime bien aussi quand les « communistes révolutions viennent nous abreaver de tracts à la son : il faut nous prendre jeunes si vous voulez réussir à nous fanatiser ; après on perd vite ses illusions), en traitant Le Pen de fasciste. Autant je désapprouve M. Le Pen, autant je trouve que ceux qui ne sont pas bien propres feraient bien de la fermer : si vous traitez M. Le Pen de fasciste, je ne vois pas pourquoi on ne vous traiterait pas de staliniens. Bon ; j'ai réglé son compte à un extrême,

venons en à un autre. Je vous accorde, monsieur Le Pen, que vous n'êtes ni un fas-ciste ni un raciste. Néanmoins, je vous critiquerai sur votre langage ou celui de vos lieutenants (soyez un peu responsable de votre meute de chiens enragés, que diable!). Vons justifiez vos déclarations immondes et lapidaires en disant que vous parlez au peuple et qu'il faut donc ipso facto lui parler avec le langage du peuple. Malheureusement, ainsi que l'a fait remarquer très finement M. Duhamel, à « L'heure de vérité » d'Antenne 2, les discours pour le peuple risquent d'être mai interprétés par ce même peuple, car la masse ne réfléchit pas beaucoup (cf. les Allemands nazis qui acciaaient les discours immon ultra-simplistes à leur portée, c'est-à-dire en langage du peuple). Les discours conçus « pour le peuple » et avec son langage risquent d'inciter au racisme en étant mal compris, quoi que vous en disiez.

Quant à vos projets économiques (expulser deux millions d'immigrés, car cela fait deux millions de chô-meurs!), ce sont de totales inepties. Le vrai problème ne vient pas des immigrés : le problème est que la population européenne est surprotégée et surpayée, habituée à un confort anémiant qui l'empêche de s'adapter aux nouveautés technologiques et autres (cf. l'antomobile japonaise, qui supplante notre der-nier secteur compétitif).

Croyez-moi, monsieur Le Pen, le nationalisme, de même que la vio-leuce, est le dernier refuge de

A l'heure où les attentats terroristes devraient nous rendre méliants à l'égard des idéologies de tous bords, j'ai une question à vous poser, messieurs Marchais, Krasucki et Le Pen : croyez-vous vraiment à ce que vous dites (et alors permettez-moi de vous traiter de sots et d'ignorants) ou êtes-vous de mauvaise foi (et alors permettezmoi de vous traiter d'ignobles individus).

Tout cela (je sais, c'est trop long, mais ça soulage) pour vous dire que toutes ces oppositions idéologiques et irraisonnées entre adultes censés être mûrs me font peur.

Ne serait-ce que cette déchirure droite-gauche de la France! Ne pourrait-on pas songer à juger rai-sonnablement et à faire la part des bonnes et mauvaises choses dans chaque camp? La gauche est arrivée au pouvoir en traitant la droite d'incompétente (ce qui est en partie four et ils en sont conscients maintenant qu'ils sont eux aussi confrontés aux problèmes de la crise contonies aux proofemes de la crise qu'ils croyaient inenistante). Chirac dit qu'il faudra dix ans pour récupé-rer les sottises du socialisme. Belle excese si Chirac venait au pouvoir et si, par hasard, lui aussi avait des pro-blèmes pour gouverner.

Voilà, messieurs les adultes, l'achève ici ma lettre. Je terminera sur le ton de l'espoir. Rassurez-vous il n'y a pas que des faux-jetons parmi vous : un grand coup de chapeau à vous, monsieur Yves Mon-

CYRIL KATZ,

### Qu'est-ce que le réalisme?

Je sais bien que la vie est un long exercice de mortification; l'avoue rai, cependant, que je supporte de moins en moins d'assister aux reniements des gens pour qui j'ai voté. Il s'agit là d'autre chose que d'un état d'âme. Choisir la gauche, c'était choisir une certaine politique en connaissance de cause : dès lors que cette politique n'est plus appliquée, sauf en paroles, que signifie la gau-che au pouvoir? La politique que nous attendions de F. Mitterrand ressortait à la fois de l'analyse et de l'éthique; que vent dire que nous nous détournions de notre conception du monde et au profit de quoi? Du réalisme? Qu'est-ce que le réalisme d'où s'en tient le discours? Ses partisans font l'économie de la réflexion épistémologique, car, si le réalisme est une pratique, sa mise en œuvre, le choix qui l'antorise, relè-vent de l'idéologie, d'un système de représentations et de valeurs dont la pratique n'est que la traduction en acte sinon la métaphore. Je veux, moi électeur de gauche, que l'on m'en rende compte évitant l'explication tautologique du réalisme par la nécessité; faute de quoi je porterai ailleurs mes espoirs.

JEAN-NOEL FERRIE, étudiant (Marseille).

### Ourienes centimes pour un avenir

L'université de Grenoble III n'a plus un centime... Certains cours ne sont pas assurés; les «unités de valeur » correspondantes deviennent nulles si l'année se termine sur un manque d'heures de cours ; et si une scule UV est ainsi invalidée, c'est le diplôme tout entier qui se révèle...
nul. En bref, les étudiants risquent d'avoir travaillé pour... rien. Lorsque, une fois n'est pas coutume, les étudiants se mobilisent et vont rendre visite aux responsables de cursus, puis à ceux de l'université ello-même, on « râcle les fonds de tiroir », on fait appel à la bonne volonté de certains professeurs, et le cours finit par être assuré, provisoirement. Mais ces professeurs, surchargés en nombre et en heures, pourront-ils préparer correctement leurs cours? Par ailleurs, d'autres professeurs attendent qu'on leur confie un poste...

Quelle est donc la « bête noire » des administrateurs de l'université? L'argent, semble-t-il...

Alors, « moi », je pose une question: pourquoi?

Pourquoi l'éducation nationale ne dispose (ou n'utilise?)-t-elle pas de capitaux pour donner des professeurs à ces étudiants qui veulent apprendre, mais oui, il y en a... Pourquoi repeint-on les lampadaires du campus, au lieu de payer des profes-seurs ? Pourquoi nous offre-t-on de l'art sous forme de métal noir se dressant au centre d'une pelouse, au lieu de payer des professeurs ? Pour-quoi... construit-on des machines de guerre qui vont nous tuer, tous, an icu de payer des professeurs?

Le peuple parle de « sabotage » : sabotage de l'enseignement, sabo-tage de la culture, « désorienter pour mieux régner », « têtes pleines de néant – force du gouvernement », etc. Je ne veux pourtant pas v croire: et les bibliobus, alors? Et tout ce qu'a entrepris le ministre de la culture? - A moins que ce ne soit une autre façon de nous « subjuguer », diront les manvaises langues, dont je ne veux pourtant pas être.

Non, ce n'est pas entièrement votre faute, messieurs-dames du gouvernement, je sais bien : vos prédécesseurs vous ont laissé des problèmes plein les tiroirs et la France : ce n'est qu'une question de temps... Entièrement d'accord avec vous. Le seul ennui. c'est que le temps, pour nous aussi, il passe, et très vite. Le résultat, c'est que ceux qui auront le plus de chances de « s'en sortir ». c'est encore ceux qui ont « les moyens > ... Les moyens, par exemnle, de multiplier des stages linguis-

tiques indispensables (je parle des langues, puisque c'est un problème qui me concerne, mais cela se retrouve dans tous les domaines). Et tout cela, ce n'est pas très très démo-L'école privée et l'école laïque se

dans in

1 7 6**时** 

. ....

A 3 to 1 tone (in)

: 3\*\*\* 🖤

45. MR

And States

and the second second

- <del>1</del>

----

· incident

in Section

44 m

12 Se 1464

andre # Stage

or market [1]

6.\* Res

Total

100 mm

Se figigle

A Private Paris

100 (100 **) (100 )** 100 (100 ) (100 ) (100 ) (100 ) (100 ) (100 ) (100 ) (100 ) (100 ) (100 ) (100 ) (100 ) (100 ) (100 ) (100 ) (100 ) (100 ) (100 ) (100 ) (100 ) (100 ) (100 ) (100 ) (100 ) (100 ) (100 ) (100 ) (100 ) (100 ) (100 ) (100 ) (100 ) (100 ) (100 ) (100 ) (100 ) (100 ) (100 ) (100 ) (100 ) (100 ) (100 ) (100 ) (100 ) (100 ) (100 ) (100 ) (100 ) (100 ) (100 ) (100 ) (100 ) (100 ) (100 ) (100 ) (100 ) (100 ) (100 ) (100 ) (100 ) (100 ) (100 ) (100 ) (100 ) (100 ) (100 ) (100 ) (100 ) (100 ) (100 ) (100 ) (100 ) (100 ) (100 ) (100 ) (100 ) (100 ) (100 ) (100 ) (100 ) (100 ) (100 ) (100 ) (100 ) (100 ) (100 ) (100 ) (100 ) (100 ) (100 ) (100 ) (100 ) (100 ) (100 ) (100 ) (100 ) (100 ) (100 ) (100 ) (100 ) (100 ) (100 ) (100 ) (100 ) (100 ) (100 ) (100 ) (100 ) (100 ) (100 ) (100 ) (100 ) (100 ) (100 ) (100 ) (100 ) (100 ) (100 ) (100 ) (100 ) (100 ) (100 ) (100 ) (100 ) (100 ) (100 ) (100 ) (100 ) (100 ) (100 ) (100 ) (100 ) (100 ) (100 ) (100 ) (100 ) (100 ) (100 ) (100 ) (100 ) (100 ) (100 ) (100 ) (100 ) (100 ) (100 ) (100 ) (100 ) (100 ) (100 ) (100 ) (100 ) (100 ) (100 ) (100 ) (100 ) (100 ) (100 ) (100 ) (100 ) (100 ) (100 ) (100 ) (100 ) (100 ) (100 ) (100 ) (100 ) (100 ) (100 ) (100 ) (100 ) (100 ) (100 ) (100 ) (100 ) (100 ) (100 ) (100 ) (100 ) (100 ) (100 ) (100 ) (100 ) (100 ) (100 ) (100 ) (100 ) (100 ) (100 ) (100 ) (100 ) (100 ) (100 ) (100 ) (100 ) (100 ) (100 ) (100 ) (100 ) (100 ) (100 ) (100 ) (100 ) (100 ) (100 ) (100 ) (100 ) (100 ) (100 ) (100 ) (100 ) (100 ) (100 ) (100 ) (100 ) (100 ) (100 ) (100 ) (100 ) (100 ) (100 ) (100 ) (100 ) (100 ) (100 ) (100 ) (100 ) (100 ) (100 ) (100 ) (100 ) (100 ) (100 ) (100 ) (100 ) (100 ) (100 ) (100 ) (100 ) (100 ) (100 ) (100 ) (100 ) (100 ) (100 ) (100 ) (100 ) (100 ) (100 ) (100 ) (100 ) (100 ) (100 ) (100 ) (100 ) (100 ) (100 ) (100 ) (100 ) (100 ) (100 ) (100 ) (100 ) (100 ) (100 ) (100 ) (100 ) (100 ) (100 ) (100 ) (100 ) (100 ) (100 ) (100 ) (100 ) (100 ) (100 ) (100 ) (100 ) (100 ) (100 ) (100 ) (100 ) (100 ) (100 ) (100 ) (100 ) (100

- 196 194 Marie

3.2.14 (**384**) **49** 

THE NEW YORK e e e e e e e e e

7 Edit 19 10 1

The sold

Ten.

· 44.44

TOTAL TOTAL

20 may

142

Mutinerie sangland

The Parison in

The Artist Action

The same of the sa

Einte in men 4

The last series

The state

To the profit of the second

STATE

STATE OF THE PERSON.

Ch fi

**表于197** 

TROP & DEP

SATE

TO THE STATE

w 2 10 1

المواضون ال

défient l'une l'autre. Peut-être que si ière conserve ses adeptes, en dépit de la générale décroissance de la foi originelle, c'est aussi parce que la seconde, elle, n'offre pas une - assurance-culture - aussi manifeste... Il serait pourtant si beau que chacun puisse apprendre, apprendre, apprendre, sans contraintes

Cette possibilité, c'est de vous que nous l'attendons, messieurs-dames du gouvernement. Et, s'il vous plaît, n'attendez pas que toutes les universités de France, un jour pas comme les autres, remontent les Champs-Elysées, main tendue! (paume en l'air, bien sûr...). MURIEL.

### None vouleus vivre casemble. Prançais et immigrés

Si, anjourd'hui, nous constatons une désagrégation du tissu social, une marginalisation de couches entières de la population avec un accroissement des situations pré-caires et un reflux des solidarités traditionnelles, nous sommes persuadés que la réponse à ces questions est à inventer, qu'en aucun cas elle ne peut se trouver dans le repli sur soi et le rejet de l'autre. Tout le sens d'un projet socialiste devrait donc résider non seulement dans l'effort nécessaire et indispensable de justice sociale, mais aussi et surtout dans l'émergence d'une autre légitimité qui prenne en compte la nouvelle citoyeuneté des immigrés. Nous voulons seulement affirmer que la prise de conscience et la volonté exprimées par les immigrés, tant dans les entreprises que dans les quartiers, sont une chance pour l'avenir. Progressivement devrait se dégager sur la base d'une reconnais-sance des droits politiques et sociaux identiques pour tous (indépendamment de la nationalité d'origine ou de la couleur de la peau) un nouveau rapport au territoire et aux pouvoirs qui ouvre une perspective historique réelle en réponse aux itations qu'impose la crise.

Teste qu'elle est posée dans l'opi-nion publique, la question de l'immi-nion publique, la question de l'immi-neme du faux gration est le type même du faux problème par où se révèlent toutes les frustrations sociales, tous les désirs d'un nouveau rituel de la purification, les instincts vengeurs trouvant contre qui s'exercer. Alors qu'une politique désastreuse a conduit à la constitution de véritables ghettos, tout le débat semble tourner autour du pourcentage supportable d'immigrés. Quelqu'un va-t-il oser crier ce qu'a d'odieux et d'immonde un tel raisonnement? Comprenons-nous encore le sens de nos paroles? Faut-il vraiment rappeler qu'il s'agit d'hommes, de femmes et d'enfants, pas de bestiaux ou d'agents contaminateurs dangereux au-delà d'un certain seuil?

La nausée nous envahit face à cette fièvre haineuse où on ne parle plus que d'expulsions, de sanctions. de fermetures des frontières, de quotas à ne pas dépasser. Si un seuil de tolérance est atteint, c'est celui de notre patience face à l'insulte et au délire raciste. Nous connaissons la réalité des cafés et des boîtes de nuit interdits aux Arabes, les regards soupçonneux des commer-çants lorsqu'on n'a pas la peau tout à cants lorsqu'on n'a pas la posse qui fait blanche, l'hystèrie haineuse qui s'empare des gens lorsque la rumeur impute à un Arabe la responsabilité d'un délit. Nous savons ce que recouvre l'expression « quartier à forte concentration d'immigrés », ce climat de camp retranché, d'isolement, de désert

Aussi est-il particulièrement détestable qu'au moindre événement les médias se livrent à ce petit jeu de la peur identifiant jeunes immigrés et violence. Lorsqu'on dénie à une population tout droit effectif, que de olus elle est condamnée à vivre dans les conditions les plus difficiles, on ne doit pas s'étonner si elle refuse de se laisser pressurer en silence et si certains de ses membres enfreignent les lois d'une société qui n'a pas respecté à leur égard les lois les plus élémentaires de l'accueil et de la dignité.

Pour toutes ces raisons, nous affirmons clairement notre volonté de vivre ensemble, Français et immigrés, dans une société multiraciale. Alors que le sonvenir de Manou-chian devrait nous donner à réfléchir sur ce que signifie être français, ne prenons pas la responsabilité de nous taire alors que sous nos yeux la bête immonde accouche d'un monstre identique. Notre horizon historique demeure la plaine d'Auschwitz, mais aujourd'hui nous ne pourrons plus jouer l'innocente surprise ou la bonne conscience abusée.

> ALI DJEBABLAH (Vesoul)
> at ALAIN REDOUTEY (Port-sur-Soone), étudiants.

# Pitié, messieurs les professeurs !...

(Suite de la première page.)

Ces témoignages - souvent émouvants - disent bien le désarroi de nombreux maîtres qui ne reconnais-sent plus dans l'école actuelle celle qu'ils ont connue et vénérée. Mais ils sont aussi significatifs de la persis-tance de fantasmes bien vivants dans le milieu enseignant et aussi veau joué par l'école dans une société démocratique.

En tête de ces fantasmes : la nos-talgie d'un âge d'or de la l'Ils République – comme si on pouvait com-parer l'époque où l'école primaire accueillait de jeunes ruraux qui l'abandonnaient à quatorze ans l'abandonnaient à quatorze ans (avec quel bagage? On oublie de se poser la question) et le lycée une minorité de jeunes bourgeois déjà sélectionnés par leur milieu social, et les années 70-80, où tous les jeunes Français sont scolarisés jusqu'à seize ans et où le quart d'entre eux sont bacheliers.

Quelles que soient les dificultés bien réelles... - rencontrées par l'école, il ne faut tout de même perdre de vue qu'elle a permis à une masse considérable de jeunes Français – et surtout de jeunes Francaises... - d'accéder aux très nombreux postes d'employés, de techniciens, de fonctionnaires, de cadres moyens créés dans les services. l'administration et l'industrie pendant les trente années du « boom » économique. Et cette pro-motion de masse n'a pas empêche de former les ingénieurs, les mathéma-ticiens, les médecins, les cadres supérieurs - et même les historiens et

les écrivains... - dont la France dispose aujourd'hui. Avant de parler de massacre des innocents », il faudrait aussi penser aux milliers de jeunes pour qui l'école, malgré toutes ses insuffisances, a permis d'avoir un métier. A trop jeter le dis-crédit sur l'école, on risque d'oublier cette vérité élémentaire.

celui de la « barbarie » des jeunes — ces êtres veules, désabusés, sans langage et sans pensée, inaccessibles à la vraie culture (celle de l'école), livrés à l'inflence débilitante des médias, de l'audiovisuel, du rock, purs produits d'une société de consomma-tion ludique et permissive. On recon-naît là le mépris de bien des universitaires à l'égard d'une culture moderne qui se produit sans eux et qu'ils ressentent comme un défi-L'école n'a pas fini de trembler devant l'école parallèle - on simple-ment devant la vie...

C'est pourquoi revient souvent --notamment chez Michel Jumilhac --l'idée d'une « réforme morale ». d'un retour aux vraies valeurs que l'école aurait jetées par-dessus bord, sous l'influence d'un environnement pernicieux : l'effort, l'honnêteté, la discipline, la sélection, la hiérar-chie... comme s'il fallait sauver les maîtres et les élèves d'une dérive immoraliste, d'un laisser-aller généralisé. Que les enseignants se remet-tent à enseigner et les étudiants à étudier, et tout ira mieux...

On ne peut certes qu'applaudir à ces exhortations à plus de courage et d'esprit de sérieux. Que l'éducation mande de la peine, de la rigueur,

raient plus convaincants si leurs critiques permettaient de poser la question plus fondamentale et sement absente de la plupart ques pages bien venues de Jacque-line de Romilly) : que faut-il enseies bien venues de Jacque gner et comment ?

### Les « pédagognes » et les « académiques »

Car il est vrai que les réformes récentes de l'enseignement - quelles que soient leurs bonnes intentions ont entraîné une certaine confusion dans tous les niveaux de l'enseignement. Le souci de concevoir un en-seignement moins formel et répétitif, plus concret, plus ouvert sur la n'a pas été accompagné d'une réflexion suffisante sur les contenus mêmes des programmes. On l'a vu en particulier pour l'histoire et le français : si on ne veut plus rédoire ces disciplines à de simples exercices de mémorisation de faits décousus ou de « trucs » grammati-caux, on n'a pas pour autant défini ce que pourrait être un véritable en-seignement de la langue ou du passé, attrayant, intelligent, efficace et adapté à l'âge des élèves. D'où des réformes hâtives et mal comprises, qui désorientent les maîtres et ne permettent pas aux enfants d'acqué-rir à la fois les connaissances et les

es inteliectuels de base. La vieille polémique qu'on voit rebondir entre les « pédagogues », pour qui tout est dans la manière d'enseigner, et les « académiques », qui ne s'intéressent qu'aux contenus, est évidemment un faux débat. L'école démocratique de masse qui existe désormais en France doit à la fois définir la culture que la société entend transmettre et s'adapter à la réalité humaine, sociale et culturelle des jeunes qu'elle accueille. Et ce n'est pas en niant les évolutions nécessaires, en s'enfermant dans une nostalgie boudeuse, qu'on aidera l'école à passer un cap aussi diffi-

Car les tâches qui lui sont assignées paraissent presque insurmon-tables : il lui faut à la fois s'adapter à la société des techniques nouvelles et maintenir vivantes les racines culturelles; accueillir tous les jeunes – avec leurs « problèmes », leurs désirs, leurs contradictions - en stimulant les plus démunis et en encourageant les futures élites; suivre les progrès de la science et trouver un langage simple pour en diffuser les résultats ; forger la cohésion nationale tout en tenant compte des mi-norités... Et l'on s'étonne, devant de telles ambitions, que ca bafouille, qu'il y ait des bavures... Allons, messieurs les professeurs, cessez de tirer sur l'ambulance! Et au lieu de pleu-

rer l'école d'hier, dites-nous com-ment construire celle de demain... FRÉDÉRIC GAUSSEN

C.C.P. 4287-23 PARIS - THEX MONDPAR 658572 F Tél. : 246-72-23

A L'ÉTRANGER

Algérie, 3 DA; Merce, 4,20 dir.; Tunisia, 380 m.; Allemagna, 1,70 DM; Autriche, 17 sch.; Belgique, 25 fr.; Canada, 1,10 \$; Côte d'Ivoire, 300 F CFA ; Dene

Edité par la S.A.R.L. le Monde Gérant : André Laurens, directeur de la





PAR VOIE NORMALE 661 F 1 245 F 1 819 F 2 360 F **ETRANGER** 

- BELGIQUE-LUXEMBOURG PÀYS-BAS 381 F 685 F 979 F 1 249 F II. - SUISSE, TUNISIE 454 F 830 F 1 197 F 1 530 F

**ABONNEMENTS** 

3 mois 6 mois 9 mois 12 mois

FRANCE

341 F 665 F 859 F 1080 F

TOUS PAYS ÉTRANGERS

Par vole aérieune : turif sur demande. Les abonnés qui paient par chèque pos-tal (trois volens) vondront bien joindre ce ue à leur den

Changements d'adresse définitifs ou provisoires (deux semaines ou plus) ; nos abonnés sont invités à formuler leur de-Joindre la dernière bande d'envoi à

Vezillez avoir l'obligeance de rédiger tous les noms propres en capitales d'imprimerie.

# Le Monde-

5, RUE DES ITALIENS, 75427 PARIS CEDEX 09

PRIX DE VENTE

Côto-d'Iveire, 300 F CFA: Denemark. 7,50 kr.: Espagne, 110 pen.: E-U., 35 c.; G-B., 55 p.; Grèce, 55 dr.; Irlande, 85 p.; Italie, 1 500 l.; Liben, 375 P.; Libye. 0,380 Dl.; Libenhourg, 28 f.; Morvège. 8,00 kr.: Pays-Bes, 1,75 d.; Portugal, 85 eec.; Sécégal, 300 F CFA; Saède, 7,75 kr.; Sabse, 1,00 f.; Yougosterie, 162 nd.

Anciens directeurs : Hubert Beuve-Méry (1944-1989) Jecques Fauvet (1969-1982)



Reproduction interdite de tous articles sauf accord avec l'administration Commission paritaire des iournaux et publications, n= 57 437 ISSN : 0395 - 2037

The second will be the second of the second

### Un secrétaire d'Etat dans un vaisseau fantôme

M. Alexander Haig a #16 le secrétaire d'Etat du président Res-gan de janvier 1981 à juin 1982. Il a laissé, à la Maison Blanche, le souvenir d'un homme, souvent abrupt, plus à l'aise dans les affrontements que dans les manœuvres dipiomariques, partisan d'une politique dissamusclée en Amérique latine et à l'égard des Soviétiques, et dont le malen-contreux « l'ai les choses bien en main », au soir de l'attentat contre le président, au printemps 1981, avait sont doute très tôt scalle le sort.

Cevent : realism, Reagan and foreign policy, qui vient d'être publié chez Macmillan et dont l'hebdomadaire Time donne, cette semeine, des extraits, tente d'expliquer les raisons de l'échec, à Washington, de l'ancien commandant en chef de TOTAN.

-

JAN: 18

Pour le général Haig, les coupebles sont les membres de la « camarilla » du président, composée d'abord de la fameuse « troika » de ses conseillers : MM. Baker, Deaver et surtout Meese, que M. Reagan tenta pour l'heure de faire confirmer comme attorney général (minis-tre de la justice), mais aussi de MM. William Clark, le conseiller pour les affaires de sécurité dont l'ignorance stupéfie le secrétaire d'Etat, et Caspar Weinberger, secrétaire à la défense. MM. Messe. Clark et Weinberger sont des Californiens qui doivent leur fortune politique à l'époque aù le président était gouverneur de cet Etat. Ils ont un accès direct et facile au chef de la Maison Blanche et forment barrage contre le secrétaire d'Etat qui se sent souvent un intrut.

M. Haig épargne soigneuse ment la personne du président, mais se plaint amèrement de l'« incohérence » de sa politique étrangère, laissant tout de même entendre qu'il n'apprécie pas toujours la portée des décisions qui sont prises en son nom. « Pour moi, écrit l'ancien secré-taire d'Etat, la Maison Blanche était aussi mystérieuse qu'un les craquements du gréenlent et les grandements de la charpente. et on apercevait quelquefois savoir qui était à la barre ! >

M. Haig indique d'aitleurs que, deux mois après son entrés en fonctions, il avait failli envoyer sa démission au président parce qu'il venait d'apprendre que c'était M. George Bush, le viceprésident, et non pas le secrétaire d'Etat, que M. Reagan avait nommé chef de l'état-major de

Après avoir bataillé sans discontinuer contre ses collègues, M. Haig finit par indisposer un président qui n'aime rien tant que se trouver dans une atmosphère amicale. Son incapacité à éviter la débarquement argentin aux Malouines et la guerre avec la Grande-Bretagne qui s'en est ensuivie, a précipité sa chute. Le bouillant général a été remplacé par M. George Shultz, dont la placidité a rendu sa sérénité à 'entourage du président.'

C'est la première fois, note Time depuis les Mémoires publiés en 1947 par le secrétaire d'Etat du président Truman, James Bymes, qu'un important membre du cabinet attaque ainsi l'administration en place.

### UNE GRÈVE GÉNÉRALE EST ENVISAGEE **POUR EXIGER LE DÉPART** DU GÉNÉRAL PINOCHET

tional des travaillleurs (CNT) M. Rodolfo Seguel, s'est félicité, le mercredi 28 mars, que « le Chili alt puraiyse », lors de la huitième « journée de protestation nationale », « saus même que nous ayons appelé à arrêter le travail ». Il a estimé que, dans ces conditions la condition le conditation le condition le condition le condition le condition le con time que dans ces conditions, la pro-chaine réunion des dirigeants syndicaux nationaux, prévue pour le 14 avril, devrait permettre de fixer une date pour l'organisation d'une grève générale en vue d'obtenir le départ du général Pinochet et le résement de la démocratie dans

le pays.

Cependant, des manifestations ont prolongé mercredi l'agitation de la veille dans la capitale et dans les deux autres grandes villes du pays, Valparaiso et Concepcion. Il s'agis-Valparaiso et Concepcion. Il s'agis-sait, au départ, de rassemblements composés d'étudiants qui enten-daient exiger des comptes sur la fa-con dont cinq personnes — dernier bilan officiel — avaient trouvé la mort le 27 mars. Il y a eu, à nou-veau, des blessés.

La Cour suprême a. d'autre part, décide que cinq personnes accusées du meurtre, en août dernier, d'un gédu meurire, en acult dernier, d'un ge-néral en retraire, Carol Urzua, alors inteadant de Santiago, seraient ju-gées par une cour martiale. La peine de mort a été requise contre trois d'entre eux, militants du Mouve-ment de la gauche révolutionnaire (MIR).

Quatre autres Chiliens, égale-ment soupconnés d'avoir participé à l'assassinat du général Urzua, sont réfugiés depuis janvier à la nonciature à Santiago.

### El Salvador

### Le scrutin du 25 mars DES RÉSULTATS PARTIELS CONFIRMENT QUE M. DUARTE EST EN TÊTE

San-Salvador (AFP). - Le conseil central électoral a diffusé, le tiels de l'élection présidentielle de dimanche dernier. Ces résultats concernent six départements et environ 25 % des suffrages exprimés.

M. José Napoleon Duarte, le candidat démocrate-chrétien, arrive en tête avec 41 % des voix. Il est suivi par le commandant Roberto d'Au-buisson, candidat de l'Alliance républicaine nationaliste (ARENA, extrême droite), avec 31 % des voix. L'autre candidat de la droite, M. Francisco Guerrero (Parti de conciliation nationale), arrive en troisième position avec 22% des

Les six départements où le dépouillement a été terminé sont ceux de Sonsonate, Morazan, La Paz, San-Vicente, Chalatenango et Ahuachapan.

Les premiers résultats montrent que la participation au scrutin a été inférieure à celle enregistrée lors des élections législatives de 1982. Selon des estimations globales, il y aurait eu 1 200 000 votants, contre 1660 000, il y a deux ans. Le taux de participation aurait été de 66 %.

Dans les zones où la guérilla est active, on a pen voté. Dans le dépar-tement de Chalatenango, par exemple, le nombre de votants est tombé d'environ 60 000 en 1982 à quelque 19 000 dimanche dernier.

### Pérou

### Mutinerie sanglante dans une prison de Lima: 20 morts, 17 blessés

Lima (AFP, Reuter). - Une prise d'otages dans une prison de Lima s'est terminée, mercredi 28 mars, avec l'intervention de la police, par un carnage : selon le dernier bilan officiel, il y a en vingt morts et dix-sept blessés graves.

Huit détenus de droit commun de la prison El Sexto, à Lima, avaient pris en otage, mardi, quinze per-sonnes, dont des magistrats, des avocats, des gardiens et même d'autres

Ils avaient menacé de les brûler s'ils n'obtennient pas deux camion-neus, avec des chauffeurs, pour s'enfuir. Ils avaient mis leurs menaces à exécution en arrosant d'es-

sence et y en mettant le seu plu-sieurs otages qui ont été hospitalisés avec des brûlures graves.

La police est intervenue quinze heures après le début des incidents. Au cours de la fusillade qui a suivi, tous les mutins ont trouvé la mort, ainsi que d'autres détenus. Le ministre de la justice, M. Ernesto Alayza, a offert sa démission pour permettre au président Belaunde, a-t-il expliqué, de « choisir un ministre contre lequel les prisonniers ne se rebelleront pas .. Il avait confié auparavant à des journalistes que la mutinorie était due à un système

### LA FIN DU VOYAGE DE M. MITTERRAND AUX ETATS-UNIS

### Le président de la République a défendu sa politique économique devant les milieux d'affaires de New-York

Le président de la Répa que est arrivé, ce jeudi 29 mars à 8 h 30, à Paris, venant de New-York, à bord du Concorde. Il a été accueilli par M. Plerre Mauroy.

New-York. - - Nous n'avons pas rûlé les églises, fermé les usines ni le rideau de fer. » Si les hommes d'affaires américains croyaient que c'était cela, alors le socialisme fran-çais, ils ont dû éprouver un choc vio-lent en écoutant M. François Mitterrand leur expliquer, le mercredi 28 mars à New-York, sa politique économique et sociale et sa vision de Devant les membres de l'Econo-

mic Club, qui l'avaient invité à déjeuner, il a affirmé que la France « ne se dérobe pas devant l'effort », qu'elle « ne se réfugie pas dans l'il-lusion » et que sa politique » n'obéit pas à je ne sais quelle théorie ». Le Vieux Continent, a ajouté le chef de l'Etat, « ne se porte pas si mal ». Il n'est pas question pour l'Europe, et pour la France, de « fermer les portes ». « Toutes les alliances sont permises », a-t-il assuré en invitant ceux de ses interlocuteurs qui possèdent des entreprises en France et qui n'en seraient pas content, à traverser l'Atlantique. . Venez me voir, leur a-t-il dit. On s'arrangera! »

Il y avait là, assurément, de quoi surprendre les représentants du capital le plus rutilant, ceux qui étaient présents dans la salle et ceux que M. Mitterrand avait rencontré la main, parmi lesquels les PDG d'ITT, de Philip Morris International, d'IBM, de General Electric, et M. David Rockefeller, président du conseil des relations extérieures.

### ∢ i n'y a pas de collectivisation >

M. Mitterrand a paru mobiliser, pour ce dernier face à face avec les nommes d'affaires américains, toute sa volonté pour lever les « malen-tendus », se faire comprendre, et convaincre. Interrogé sur l'exemple américain qui, par une série de dé-grèvements isseaux spectaculaires, a permis au venture capital (capital à risques) de se développer, entraî-nant ainsi l'expansion des technolo-gies nouvelles, le président de la République a affirmé : « Il faut que l'investissement soit de plus en plus libéré. » Il a indiqué que M. Jacques Delors, ministre de l'économie et des finances, avait été chargé de prépa-rer des mesures afin de donner - toutes ses chances - à cette forme

lever quelques-uns des soupçons pe-sant sur la gauche. Ainsi du protectionnisme : « Le repli sur soi serait une tentation de facilité je m'y re-fuse. C'est la tentation du déclin. Pour garder son rang, il faut accep-ter la lutte. C'est le choix que j'ai fait. » Quant aux nationalisations, il « ne les regrette pas ». « Certaines que l'on me reproche, a-t-il remar-qué; datent de nos anciens rois : Louis XI, François I., Louis XIV et Colbert l'Que l'on me charge du far-

Le chef de l'Etat s'est efforcé de

deau de la tradition française, cela ne me gêne pas. J'aime mieux par-tager avec tous ces messieurs dont je viens de citer les noms. - M. Mit-

terrand, comme il l'a fait si souvent en France, a aussi rappelé les natio-nalisations effectuées à la Libération par le général de Gaulle.

M. Mitterrand défend d'autant
mieux, de son point de vue, le sec-

teur public élargi par la gauche que ces nouvelles entreprises nationales, a-t-il assuré, « seront toutes équili-brées » à la fin de 1985 et qu'elles se placent « parmi les meilleures ». Il restait à rassurer complètement l'au-ditoire : « Il n'y a pas de collectivisation de l'économie française. Je n'y tiens pas. La grande majorité de nos sociétés appartiennem au privé. Plus de quatre-vingt mille ont été créées ces derniers mois. -

Comme saisi par la rage de convaincre, M. Mitterrand a affirmé que la gauche a engagé • un effort sans précédent dans l'histoire de la France pour briser les enchaîne ments néfastes ». Il a cité, à titre d'illustration, la politique salariale, la négociation annuelle substituée au système d'indexation des revenus sur les prix, l'inflation réduite de cinq points en deux ans, « sans compromettre notre action en faveur de l'emploi ». Quant au commerce extérieur, il était • proche de l'équili-bre » au second semestre de 1983. Et. « pour la première fots depuis longtemps », la France attend pour 1984 une augmentation en volume des investissements industriels.

La politique de mutation industrielle, a admis M. Mitterrand, provoque « ici et là » des zones de chômage : « Il faut s'y attoquer par la formation et la modernisation. Mo-derniser plus tard que nos concurrents, c'est la certitude de l'échec. »

Si l'on ajoute le discours devant le Congrès, les interventions à la télévi-sion, les discours dans les universités de Berkeley, Stanford et de Pitts-burg, il faut reconnaître que M. Mitterrand n'a pas ménagé ses efforts pour donner de la France, de ses di-rigeants socialistes - et des ministres communistes qu'il a du défen-dre à Sau-Francisco – une image plus moderne, plus dynamique, plus libérale, que celle qu'on lui prête aux Etats-Unis.

### La visite à Elie Wiesel

Après avoir participé mercredi à une cérémonie quasi confidentielle organisée en son honneur à l'hôtel de ville de New-York, le président de la vain Elie Wiesel qui, bien qu'instailé aux Etats-Unis, n'écrit qu'en francais. Il devait y rencontrer de nom-breuses personnalités, parmi les-quelles M. Wassily Leontief, prix Nobel d'économie, le chef d'orches-tre Leonard Bernstein et William Styron, l'auteur du Choix de So-

Puis, il s'est entretenu avec les représentants de la communauté juive de New-York, notamment avec M. Edgar Bronfman, président du Congrès juif mondial

### Nicaragua

### Une ambassadrice de choc

On l'a déjà sumommée la rités de Managua comme ambassadrice à Washington provoque des remous dans l'administration

M<sup>me</sup> Nora Astorga, qui a trente-sept ans, s'est en effet rendue célèbre dans son pays en faisant assassiner, sous la dictature de Somoza, l'un des bourreaux patentés du régime, qui était, de surcroît, un « honorable » correspondant de la CIA.

Dès ses jeunes années d'étu-diante en droit, Mª Astorga avait épousé la cause des sar nistes, qui luttaient dans la clan-destinité contre la tyrannie sévissant depuis des décennies au Nicaragua. En 1978, elle travailsait une villa pour le général Rey-naldo Perez Vega, numéro deux de la Garde nationale de So-moza, cette armée prétorienne qui faisait régner l'« ordre » dans

Sa beauté, son charme, avaient attiré l'attention du gé-néral, dont la brutalité lui avait valu le sumom de « El Perro » (le Chien) — il s'était illustré, notamment, dans la répression du soulèvement qui avait secoué la petite ville de Masaya, près de la

La jeune femme était déjà une militante du Front sandiniste. Les dirigeants de la guérilla lui demandèrent de tendre un piège au général. Elle invita le « Perro »

Mata-Hari du Nicaragua. Sa ré-cente nomination par les auto- bonne fortune. Nora envoya le garde du corps acheter du rhum et des cigarettes, et attira le ga-lant dans sa chambre. Elle était dans ses bras quand plusieurs guérilleros surgirent de leur ca-chette et tranchèrent la gorge du général Vega. Depuis l'arrivée des sandi-

nistes au pouvoir, en 1979, Me Nora Astorga a occupé plusieurs postes importants dens le régime révolutionnaire, et elle est actuellement ministre adjoint des affaires étrangères. On la présente comme une adente de la « ligne dure » sandiniste. C'est ce qui lui a valu, sans doute, sa nomination à Washington. De-puis cinq ans, en effet, les dirigeants de Managua ont dû changer à quatre reprises leur représentant aux Etats-Unis. Deux de leurs ambassadeurs ont rejoint les rangs de la contre-

Mais pour que la nomination de M<sup>me</sup> Astorga soit effective, il faut que le département d'État donne son agrément. Or il y a au ministère une forte opposition à cette femme considérée comme une héroïne chez elle, mais traitée de « terroriste » par certains mandent : comment peut-on accepter quelqu'un qui a fait assaesiner une recrue de la CIA ?

La réponse dans le mois qui

De notre envoyé spécial

M. Mitterrand a quitté mercredi soir New-York, cette ville pour la-quelle il a en le comp de fondre et qu'il place « au rang de Venise, Gand, Florence, Jérusalem ». Dans la Paille et le Grain, M. Mitterrand

explique que, arrivant en avion, il éprouve toujours « le même choc, la même impression d'entrer dans le futur par la fenètre ». Morcrodi, M. Mitterrand n'a vu de New-York qu'une tempête de neige.

JEAN-YVES LHOMEAU.

### « Beaucoup de ses idées sont aussi les miennes»

déclare M. Gary Hart

De notre envoyé spécial

New-York. - Il est de tradition, si ce n'est de règle, qu'une visite d'Etat donne éga lieu à une rencontre avec les dingeants de l'opposition. M. Mitterrand pouvait d'autant moins négliger cet usage que le prési-dent américain, qui l'a si chaleureusement accueilli, est un rédublicain conservateur.

Rendez-vouis avait donc été pris fin février avec MM. Mondale et Hart, pour le 28 mars à New-York, où le président de la République passait sa demière journée aux Etats-Unis, tandis que les deux principaux candidats démol'élection primaire du 3 avril pro-

Malgré ces circonstances favorables, M. Mondale s'est décommandé, apparemment trop occupé par la préparation du débat télévisé auquel il participait dans la soirée avec MM. Hart et Jackson. Le sénateur du Colorado a, pour sa part, trouvé le temos d'un entretien avec le chef de l'Etat français. Protocole oblige, c'est le candidat qui s'est déplacé pour rencontrer le président et l'on aurait cru, timidité d'un côté, bienveiliance de l'autre, un lauréat du concours

Bas et profond, la canapé blanc de la suita présidentielle était taillé sur mesure pour M. Mitterrand, confortal stallé et l'œil brillant de curiosité. M. Hart, kui, avait les genoux sous le menton et ne

savait plus quoi faire d'un long corps mai calé. Il marchait sur des œufs, car si M. Reagan peut se permettre de trouver toutes les vertus à M. Mitterrand, un der d'apparaître trop proche d'un socialiste trançais.

€ Vous avez eu un voyage très dense..

 Oui, mais très agréable… -- Vous semblez en bonne forme...?

bien plus âgé que vous », répond M. Mitterrand, qui enchaîne : « Et alors, vous vous êtes engagé dans cette campagna... »

On met, là-dessus, les journalistes à la porte, mais M. Hart devalt leur déclarer vingt minutes plus tard, qu'il avait été très « impressionné » per les conn sances de son hôte, avec lequel il a parlé de problèmes économiques et internationaux, dont la coup de ses idées sont aussi les miennes », a ajouté le sénateur du Colorado. Des journalistes américains ont vu là une « gaffe », mais le candidat démocrate devrait v survivie.

Souci de neutralité : l'entourage présidentiel a tenu à préciser que M. Mondale avait télé-phoné à M. Mitterrand. Quant à M. Jackson, il e n'apparaît pas susceptible d'obtenir l'investiture », et cela fait toute la diffé-

# DDER VANS GAUNIE AERT Poisson d'amour **le charme même...**



air Marceau des Elans du cosur. avec une brusquerie dans la tendresse quin appartient qu'aux années 80, et à l'auteur. Bestrand Poisot-Delpech / Le Monde

ent professe finesse, élégance, Didier Van Cauwélaan est un maitre et des son deuxième roman, il prend la fére du pelotion des jeunes écrivains. Françoise Xénafis / Le Matio

Comme Marcel Ayrie, Cauweladir dépoulile le quotidien de sa pesantaur, va au dels des miroirs et en ramène une pecha qui, parfols, tien) de la pêche miraculeuse. Jean Chalon / Le Figaro

A LA SUITE D'UN COMPROMIS ENTRE OPPOSITION ET MAJORITÉ

### Les élections législatives auront lieu le 23 juillet

De notre correspondant

nonçant son intention de briguer de-

vant le comité central du Hérout

l'un des trois principaux postes diri-

geants : premier ministre, ministre de la défense ou des affaires étran-

gères. Rien de moins. Cette candida-

ture n'est pas prise trop au sérieux. L'ancien ministre de la défense, fu-

rieux de jouer les utilités, cherche

surtout à faire monter les enchères

en vue d'arracher à M. Shamir la

promesse d'un emploi gouvernemen-

tal plus gratifiant que son actuelle

fonction. Il reste que l'absence du dirigeant incontesté qu'est M. Me-nahem Begin, ancien premier minis-

tre, risque de se faire rapidement

sentir au Hérout, la plus importante

formation au sein du Likond

M. Shamir n'a pas en six mois assez

affermi son autorité pour prétendre

empêcher le bouillant général Sha-ron de faire des siennes.

sera plus clair dès vendredi 30 mars.

Rentré d'un voyage aux Etats-Unis,

écourté pour la circonstance,

M. Navon a en effet promis mer-credi 28 mars à M. Pérès de faire sa-

voir, avant le repos sabbatique, s'il

envisageait ou non de briguer la tête

de liste travailliste. A priori, il est

peu probable que sa réponse soit po-

sitive. En effet, il a toujours indiqué

que sa propulsion à la tête du parti

devrait exprimer un consensus tra-

vailliste, condition qui n'est pas réa-lisée puisque M. Pérès n'a bien sûr

aucune intention de céder la place.

MM. Navon et Pérès sont en outre

de vieux emis politiques. Beaucoup de travaillistes jugent d'ailleurs qu'il serait injuste de demander à

M. Pérès de s'effacer alors qu'on lui

a laissé faire un travail ingrat pen-

dant sept ans à la tête de l'opposi-

Les partisans de l'ancien chef de

l'Etat ne semblent plus croire à une

initiative de sa part. Ils ont demandé à M. Pérès d'offrir à M. Navon, en

cas de victoire travailliste, le poste

de ministre des affaires étrangères.

Mais le chef de l'opposition a rejeté

cette suggestion car il a déjà promis la diplomatie à M. Abba Eban, qui,

naguère, la dirigea. Il n'est pas dou-

vaillistes, au fil de la campagne, uti-

liseront à fond la carte Navon car

l'ancien chef de l'Etat représente

pour son parti une formidable loco-

motive électorale. Il est le seul à

pouvoir prétendre rallier au travail-

lisme une partie de l'électorat séfa-

rade qui vota pour le Likoud en

1977-1981, étant lui-même juif

En acceptant la date du 23 juillet,

l'opposition a également fait une concession de taille et pris un certain

risque. A cette époque de l'année cent mille Israéliens prendront leurs

vacances à l'étranger. Or il est

admis de tous ici que la grande ma-jorité de ces touristes appartient... à

JEAN-PIERRE LANGELLIER.

'électorat travailliste.

Côté travailliste, en principe, tout

Jérusalem. - Les élections législatives anticipées auront lieu en Is-raël le 23 juillet. MM. Itzhak Shamir, premier ministre, et Shimon Pérès, président du Parti travailliste, en ont décidé ainsi mercredi 28 mars. L'usage veut que la majo-rité et l'opposition s'accordent sur la date des grands scrutins nationaux.

L'échéance retenue traduit un authentique compromis entre les deux camps en présence. M. Shamir souhaitait un scrutin aussi tardif que possible, à savoir en novembre. A l'inverse, M. Pérès proposait qu'il se tienne au plus vite, c'est-à-dire en mai. Après deux jours de tractations entre les états-majors, il a été décidé de couper la poire en deux.

Les Israéliens iront donc aux urnes dans cent quinze jours. M. Shamir a dû lâcher du lest parce qu'il n'avait pas rallié à son point de vue tous les dirigeants du Likoud. Le premier ministre et son grand argentier, M. Yigal Cohen-Orgad, souhaitaient disposer d'un maximum de temps pour redresser une situation économique qui sera, selon toute vraisemblance, au centre de la cam-

D'autres responsables de la coalition, dont le ministre de la défense, M. Moshe Arens, faisaient valoir que le Likoud, après tout, n'aurait rien à perdre dans l'hypothèse d'un scrutin rapproché. Une campagne électorale brève lui permettrait de mieux maintenir sa cohésion der-rière le premier ministre sortant et dissuaderait le vice-premier ministre, M. David Lévy, de remettre en cause sa légitimité. En outre, le même phénomène étant prévisible chez les travaillistes au profit de M. Pérès, il vaudrait mieux pour le Likoud affronter un homme pen apprécié par l'électorat plutôt que l'ancien chef de l'Etat, M. Itzhak Nannage le plus populaire du

Pour l'instant, rien ne permet de mettre en doute la loyauté de M. Lévy envers le chef du gouvernement. Sans doute est-il conscient du fait que son éventuelle candidature comme chef de file du Hérout passesaveu de M. Shamir et ferait au bout du compte à la coalition au pouvoir plus de mai que de bien. « J'espère que le Hérout ne perdra ni son temps ni son énergie à une lutte interne, déclarait avec philosophie M. Shamir en début de semaine, mais nous sommes en démo-

M. Ariel Sharon, ministre sans porteseuille, l'a pris au mot en an-

Tous les lundis et mercredis,

départ 20 h 50 d'Orly-Sud,

arrivée 7 h 45 via Vienne.

Choisissez la qualité!

Airlines vous offre un

service de haut niveau.

Réservations : 266.34.66

Et le confort de ses DC9.

AUSTRIAN AIRLINES

Austrian Airlines, Orly-Sud.

En Première classe

comme en classe

Touriste, Austrian

### Le colonel Kadhafi menace d'autoriser l'URSS à installer des bases de missiles en Libye Le colonel Kadhafi a sommé, le malgré lui, dans les accords de

Soudan

SELON UN QUOTIDIEN ÉGYPTIEN

Un haut responsable libyen aurait admis

que son pays est responsable

du raid contre Khartoum

Correspondance

mercredi 28 mars, les Etars-Unis de « se retirer, eux et leurs avions Awacs, d'Egypte et du Soudan ». les menaçant implicitement d'autoriser l'Union soviétique à installer des bases de missiles en Libye.

Le président libyen, qui pronon-çait un discours à la base aérienne Gamal-Abdel-Nasser, à Tobrouk, s'est déclaré « prés à entraîner les superpuissances dans un conflit au Proche-Orient » évoquant la possibiitté d'« offrir des facilités aux en-nemis des Etats-Unis le long des 2 000 kilomètres de côtes libyennes sur la Méditerranée ». Ainsi, a-t-il précisé, « les bases de missiles américaines du sud de l'Europe seront sans valeur et l'équilibre des forces sera bouleversé dans la région ».

Le colonel Kadhafi a estimé que les dirigeants égyptiens et soudanais « jouaient avec le feu, en ayant re-cours aux Etats-Unis ». Les dissensions et conflits du monde arabe sont d'ordre « strictement intérieur ».

La Libye « est prête à s'unir à l'Egypte et au Soudan » si ces pays « se libèrent de la domination américaine et sioniste», a déclaré encore le colonel Kadhafi.

- Il n'y a pas d'animosité personnelle entre nous et le président égyp-tien actuel Hosni Moubarak », a indiqué le premier libyen, estimant que M. Moubarak était enferré,

Le Caire. - « Un haut responsa-

ble libyen a reconnu que son pays était l'auteur du raid aérien contre

la capitale soudanaise le 16 mars », assirme, le jeudi

29 mars, le quotidien officieux

Selon ce journal, le responsable libyen a contacté les autorités

égyptiennes il y a quelques jours pour leur assurer que • le raid li-byen sur Oumdourman ne devait

d'hostilité à l'égard de l'Egypte ». Le journal précise qu'un émissaire du président libyen avait été reçu

par le président Moubarak le

16 mars, « une heure seulement

avant le raid contre Oumdour-

Le quotidien Al Akhbar indique,

de son côté, que l'Egypte déposera devant le Conseil de sécurité, dont

elle est membre, un projet de réso-lution condamnant l'agression li-

byenne contre le Soudan. Par ail-

eurs, le président égyptien Hosni

Moubarak avait ouvertement mis

en garde la Libye, mercredi ,contre

tout « acte inconsidéré » et a es-

timé que « l'agression libyenne

constitue une grave atteinte au

Camp David ..

M. Kadhafi a estimé, en revanche, « impossible le dialogue avec le régime de Khartoum » voué, à ses yeux, à une « chute inéluctable ». La révolution venant du Sudoudan monte vers Khartoum ». 2t-il affirmé.

A New-York, le Conseil de sécurité a poursuivi mercredi l'examen de la plainte lybienne contre les Etats-Unis, accusés « d'actes d'agression et de provocation ». Le chef de la diplomatie de Tripoli a demandé le retrait d'Egypte et du Soudan des avions-radars AWACS; il a, d'autre part, accusé le président Reagan d'avoir offert 20 millions de dollars à qui éliminerait physique-ment le colonel Kadhafi et l'imam

Le représentant américain, M. Warren Clark, a répliqué aux accusations libyennes en rappelant que les avions AWACS n'étaient pas des armes d'agression mais simplement un moyen d'observation. Les Etats-Unis, a-t-il ajouté, comprennent très bien que la Libye aurait préféré que ses attaques ne puissent pas être ob-servées pour mieux les démentir en-

Il a également souligné que ces appareils avaient été envoyés à la requête du Soudan et que tout Etat a parfaitement le droit de demander l'aide de pays amis, conformément à la charte de l'ONU. – (AFP).

L'Egypte, rappelle-t-on, a envoyé des armes antiaériennes et des mi-

litaires égyptiens au Soudan à la

suite du raid. Elle a, d'autre part, accueilli sur son territoire deux avions-radars AWACS américains

et leur escorte, qui ont pour mis-sion de surveiller la frontière égyto-soudano-libyenne (1 400 kilomè-

D'autre part, une source égyp-tienne responsable a rejeté la déci-

« d'ouvrir unilatéralement les fron-

tières avec l'Egypte » (sormées de-puis juillet 1977). Al Ahram,

ajoute à ce sujet que toute tenta-tive libyenne pour pénétrer en ter-ritoire égyptien dans le cadre de la

« marche populaire et pacifique », prévue puis ajournée par le chef de l'Etat libyen, « sera considérée comme une atteinte à la souverai-

neté de l'Egypte et une agression

qui sera fermement repoussée. Plus de cent mille militaires égyp-tiens sont cantonnés sur les fron-

tières égypto-libyennes depuis 1977. Une marche « unitaire » li-

militari en juillet 1973 par

ALEXANDRE BUCCIANTIL

domadaire du comité central du

ne avait été repoussée manu

### sur les îles Mainoun Pour la première fois, les autorités iraniennes out transporté

Avec les troupes iraniennes

LA GUERRE DU GOLFE

L'Iran accuse l'Irak de chercher

à provoquer « l'intervention de forces étrangères »

L'attaque irakienne, mardi les forces iraniennes. Le gouverne-

ment de Téhéran exige une condam-

nation nette du régime de Bagdad.

L'Irak rejette en bloc les accusations formulées par les experts de l'ONU.

Les Pays-Bas, avec l'appui de la Grande-Bretagne et de l'Australie,

ont préparé un projet de résolation en sept points, qui « condamne fer-mement » l'emploi de telles armés et réaffirme la validité du protocole de Genève de 1925 bannissant leur

Ce projet ne condamne pas Bag-

dad, mais il appelle l'Irak et l'Iran à « réaffirmer immédiatement et in-

conditionnellement » leur adhésion

au protocole de Genève. Il

condamne, en outre, « toutes les vio-lations des lois internationales hu-

manitaires », et, notamment, des conventions visant à alléger les souf-

des représentants de la presse étrangère aux lles Majnoun, que l'Irak affirmait avoir reconquises. Les journalistes out pu consta-ter que Piran contrôle la quasi-totalité des deux flots, d'une superficie totale de 200 kilomètres carrès. Voici des extraits du récit qu'en fait l'envoyé spécial de l'AFP, Pierre Taillefer :

En dépit de raids quasi permanents de l'aviation irakienne, les forces iraniennes renforcent leurs positions sur les deux flots en vue de futures opérations. Durant les sept heures passées dans ces licts artificiels au cœur ds marais frontaliers irakiens, nous avons assisté à une vingtaine de reprises aux bombardements effectués par des avions irakiens, qui, toujours à deux, at-taquaient les positions irakiennes protégées par des remblais de

27 mars, contre un pétrolier grec

constitue un « acte aventuriste » du régime irakien, qui cherche à « ou-vrir la porte à une intervention des

forces étrangères », déclare l'état-major iranien dans un communiqué diffusé le mercredi 28 mars, qui

ajoute: « La République islamique

d'Iran accomplit tous les efforts pour faire régner la sécurité dans le

pour faire régner la sécurité dans le golfe Persique, la responsabilité de tout acte aventuriste et la création de l'insécurité dans le golfe Persi-que incombent au régime irakien. » On relève que ce communiqué ne mentionne pas l'emploi d'appareils de fabrication française Super-

A New-York, le Conseil de sécu-

rité examine ce jeudi, au cours de consultations, les suites à donner au

écent rapport d'experts concluant à

emploi d'armes chimiques contre

Etendard, annoncé par Bagdad.

Tôt le matin des Mig et des Mirage ont commencé leur ronde, venant de l'ouest, avant d'être relayés plus tard par des bomberdiers lourds Tupolev 22 de fabrication soviétique, dont les grappes de bombes faisaient monter dans le ciel d'immenses colonnes de fumée noire. En dé-pit des dizaines de canons antiaériens, les appareils, parfaite-ment identifiables à l'œi nu, altitude d'environ deux mille mè-

Mais, si les avions īrakiens voaient plus bas que lors de précédentes offensives, ils ne sem-blaient pas infliger de lourdes pertes aux forces iraniennes, qui continuaient leurs activités sans vraiment s'en soucier.

Le colonel Abdullah Jamalah. commandant adjoint de l'armée de terre, déclare : « Seule une bande de 15 kilomètres carrés à l'extrême sud, que nous n'avons pas occupée pour des raisons militaires, est aux mains des irakiens. C'est là et plus au sud, dans des bâtiments pétroliers, ouis des baumans poucass, que les trakiers ont amené des journalistes étrangers la semaine dernière, en leur faisant croire qu'ils contrôlaient les îles. »

Le front était calme mercredi, malgré les attaques aériennes, et l'artillerie des deux armées n'in-

plupart des combattants iraniens avaient en permanence des masques à gaz, et les journalistes, transportés par hélicoptères ont recu des masques neufs à leur arrivée sur l'ilot nord. C'est sur cas iles Mainous (les iles du Fou) que l'Irak a fait pour la première fois usage de gaz de combat au cours de cette offensive, seion

Une « unité de lutte chimique », vêtue de tenues caoutchoutées et portant des mas-ques, ayant des bouteilles d'acier de produits chimiques montées sur une jeep, était occupée à nettoyer une « zone contaminée ». Après avoir pris ses dispositions pour indiquer que la zone était dangereuse, elle faisait brûler un produit dégageant une fumée blanche qui courait au ras du sol.

Les journalistes ont quitté l'ile par un ponton flottant dont les ments sont assemblés sur 13 kilomètres qui relie l'ilot nord merais. Ce pont à voie unique, protégé par des betteries de DCA cachées parfois dans les roseaux, ne peut supporter que des véhicules moyens. Il a été mis en place en dix jours, selon le colo-nel Jamalan. Des chars étaient amenés sur l'ile par des pontons plus importants poussés par des blindés amphibies. Les forces iraniennes sont en train de construire à partir du territoire iranian una jetée en terre paral-. lèle à ce pont et destinée, semble-t-il, à le remplacer. Une noria permanente de camions apporte de la terre dans ces marais dont la profondeur est très faible. La jetée a déjà une longueur de 3 kilomètres.

A l'arrière de ces liots, en Iran, un matériel considérable a été semblé, mais peu de combattants étaient visibles, autour des innombrables chars, canons, et

LES PREMIERS ATTENTATS ARMÉNIENS EN IRAN

Ankara dénonce ceux qui veulent

« détériorer les relations turco-iraniennes »

### A TRAVERS LE MONDE tervensit que très rarement. La

### Espagne

 COUP DE FILET PARMI LES COMMANDOS ANTICAPI-TALISTES. - Après l'affrontement survenu, le 22 mars, dans le port de Pasajes, au cours duquel quatre membres des Commandos autonomes anticapitalistes ont été tués par la police, celle-ci a réussi un coup de filet qui pour-rait signifier le démantèlement de l'organisation. Six militants des Commandos ont été arrêtés dans la province du Guipuzcoa : parmi eux, selon le ministère de l'intérieur, les responsables de l'assassinat du sénateur socialiste, M. Eurique Casas. – (Corresp.)

### Kenya

 CONDAMNATION A MORT D'UN DES INSTIGATEURS DE LA TENTATIVE DE

sergent Pancras Okumu, l'un des responsables du coup d'Etat man-que du 1<sup>er</sup> août 1982 au Kenya, qui avait fait, selon un bilan offi-ciel, cent cinquante-neuf morts, a été condamné le mardi 27 mars à Nairobi par une cour martiale à la pendaison. M. Okumu s'était enfui en Tanzanie après l'échec du coup d'Etat avec le leader de l'opération, le soldat de première classe Hezkiah Ochuka, condamné à mort la semaine dernière. Ils avaient regagné, le 7 novembre dernier, le Kenya où ils ont été immédiatement arrêtés. Les tribunaux militaires qui ont jugé quelque mille soldats de l'ar-mée de l'air kenyane pour leur participation au putsch, ont prononcé jusqu'à présent treize condamnations à mort. - (AFP.)

**Tchécoslovaquie**  VIOLENTE **ATTAQUE** 

PC tchécoslovaque, Tribuna, a lancé le mercredi 28 mars une violente attaque contre Jean-Paul II, « l'un des papes les plus réactionnaires du siècle », qui « appelle les catholiques d'Europe orientale à prendre exemple sur les réactionnaires de l'Eglise polonaise ». L'hebdomadaire va jusqu'à affirmer qu'au cours de ses voyages, le pape, dans ses discours, « conclut toujours que le communisme et l'Union soviétique doivent être détruits ». Cette diatribe est publiée un mois après les entretiens à Prague de Mgr Poggi, nonce itinérant pour l'Europe orientale. Elle augure mai d'un quelconque progrès dans les relations entre le Vatican et le régime de Prague, qui de-puis plusieurs années bloque toute nomination de nouveaux évêques et empêche de nombreux

# première fois, frappé en Iran des re-présentants de l'ambassade de Tur-

présentants de l'ambassade de Turquie, mardi 27 et mercredi 28 mars, blessant grièvement l'attaché militaire adjoint, le sergent Ismail Pamukcu et atteignant plus légèrement M. Hassan Oktem, premier secrétaire (nos dernières éditions du 29 mars). En moins de douze heures, quatre membres de l'ambassade de Turquie ont été attaqués à Téhéran par des commandos de l'ASALA (armée secrète armé-nienne de libération de l'Arménie), qui a revendiqué la responsabilité de prêtres d'exercer le culte. ces attentats auprès du bureau de l'agence France-Presse dans la capitale iranienne. Si c'est la première fois que le terrorisme arménien frappe la Turquie en Iran, il a déjà fait trente-sept victimes turques à

travers le monde. L'ASALA a indiqué que l'opéra-tion contre l'attaché militaire turc a été dénommée : « Opération des martyrs Khatchik Averian et Viguen Eyvazian, morts au Liban les 15 et 16 juillet 1983 -, et que le groupe qui l'a effectuée est désigné sous la dénomination - Section révolutionnaire du commandant des opérations d'attaque contre l'aéroport d'Ankara ». Selon le communiqué, « le martyr Sarkis Oukhand-jian a été tué en juillet 1982 au

Le terrorisme arménien a, pour la Liban à la suite de l'attaque fasciste de l'armée sioniste au Liban, tombé en martyr au côté de son commandant martyr Yacoub Yacoubian ». Le communiqué indique enfin que les martyrs Khatchik Averian et Viguen Eyvazian étaient membres du comité central de l'organisation ASALA ..

> La Turquie, depuis le début du conflit irano-irakien en 1980, a réussi à maintenir de bonnes relations avec les deux belligérants. Toutefois, selon des informations non confirmées, elle ferait actuellement l'objet de fortes pressions des Etats-Unis et de l'Arabie Saoudite pour prendre position aux côtés de l'Irak. Ankara a toujours réaffirmé sa neutralité face à ce conflit. Le communiqué très modéré publié mercredi 28 mars par le ministre ture des affaires étrangères souligne d'ailleurs que l'objectif des attentats de Téhéran est de « détériorer les relations turco-iraniennes ». L'Iran est le premier client de la Turquie, une raison pour Ankara de ne pas céder aux pressions de ses alliés américains. De source officielle turque, on indique que la police iranienne a arrêté sept Arméniens à la suite des agressions contre des diplomates turcs à Téhéran. - (APP,

# **BRUNCHEZ EN MUSIQUE**

AVEC ORCHESTRE, DANS UN SALON CLASSÉ, PLACE DE L'OPÉRA

Brunch au Salon Opéra, 180 F, vins, taxes et service compris, dimanche de 12 h 30 à 14 h 30.

LE GRAND HÔTEL - 2, rue Scribe - Paris - Tél.: 268.12.13

2 THE 

عاد الدوالية . الأستان الدوالية

115 - 11-14 ... Series 1 2 242 - 一、シの中

...... THE PARTY OF THE PARTY 

No. Total 1 - C FRANCE and the second second The second of the second 1 Aug 4 4 1944

a serie 14.74 . . . 77752 Amigas Ti Alian Single 🚨 800 \*\*\*

1.00 to 10.00

-

. . . . . .

10000 1- 1-25 ···· يفحت

े असम्ब



# \*PROCHE-ORIENT

# L'Egypte à l'approche des élections

(Suite de la première page.)

\_\_\_E

Faniennes

ST. GAR ST.

THE THE PART OF

- W 200

2 12 12 12 E

- a - a

The state of the s

\* - Ju

THE PERSON NAMED IN

4 7 34 20

100 12 12

æ ··· sen (Σ≱

1908

19 Hours (1998)

T = 1.F8 Fg

3.3

41.754

1 a 191 and the state of

க ஒர் மூர் அவை இவ

ಂತರ ಚಿತ್ರಗಳಿಂದ

200

in the management of the second

v ide

· 12 12 12 10 10 1

أ فكالله (سالان)

3 noun

La dégradation constante de la circulation au Caire méduse pentêtre le touriste de passage en quête d'exotisme. Elle aggrave en tout cas d'une manière éprouvante les condi-tions d'existence des Cairotes, déjà en butte à des difficultés sans nonbre pour subvenir à leurs besoins quotidiens, alors qu'il devient de plus en plus cher de vivre en Egypte.

Pour pouvoir subsister, l'habitant du Caire est contraint de recourir à des expédients afin de faire face à la hausse constante et anarchique des prix, que les autorités ne tennent pas ement de freiner. Soucienses d'éviter une explosion sociale sem-blable à celle de janvier 1977, les autorités s'efforcent, dans la mesure du possible, de ne pas toucher aux prix des produits subventionnés. Mais ceux ci augmentent insidiense ment par toutes sortes d'artifices. C'est ainsi que le pain baladi (local) à une pissire, après avoir diminué en volume et qualité,

devient pratiquement introuvable.

Les queues devient les coopératives d'Etat, où sont distribués les produits rationnés à bas prix, deviennent de plus en plus impressionnantes. Pour les produits non subventionnés, les hausses sont verti-gineuses. Le prix de l'œuf, qui, il y a encore quelques années, était vendu à une piastre, a atteint le plafond record de douze plastres. Les légumes et fruits ont augmenté récemment encore de 50 % et, pour avoir un bon kilogramme de viande, il faut payer au moins de 6 à. 8 livres (1), alors que le salaire minimum est estimé à 50 plastres

### Le spectre de l'explosion sociale

« Il ne faut pas se leurrer, déciare un intellectuel égyptien, le spectre de l'explosion sociale hante le sommeil de nos dirigeants, malgré l'apparente résignation de la popu-lation. » Commont expliquer cette résignation? Certains affirment que celle-ci est due à une relative améhoration des revenus des plus défa-vorisés, due en partie aux devises rapatriées par les 4 millions d'Egyptiens qui travaillent dans les pays pétroliers arabes. D'autres attribuent cette passivité à la dépolitisation d'une population entièrement absorbée par les problèmes de la rie. Le taux élevé d'absentéisme a

caractérisé les consultations électo-rales organisées sous le règne du président Sadate. Nul ici n'était dupe des - 99 % de participation > annoncés régulièrement par le pou-voir à l'issue de ces consultations, et certains estiment qu'en réalité la population des électeurs n'a jamais des cas. De même, l'élection législative partielle de janvier dernier à Moharrem-Bey, à Alexandrie, qui aboutit à la victoire du candidat du Rassemblement progressiste (gau-che), M. Aboul Ezz el Hariri, sur celui du Parti national démocrate (PND), dont le président est M. Monbarak hi-même, n'a attiré aux urnes que 4 000 électeurs sur les 38 000 inscrits. Et ce, en dépit du fait que le pouvoir avait mobilisé à cette occasion six des membres du gouvernement, dont M. Fouad Mohieddeine, le premier ministre et... l'équipe de basket-ball d'Alexandrie, dont les joueurs avaient parcouru les rues de la ville aux cris de « A bas le communisme et l'opposition i ». Il n'empêche que les autorités policières avaient reçu - de la part du chef de l'État, dit-on - de strictes consignes de neutralité, rendant ainsi possible la victoire du candidat de ganche.

De l'avis général, le président Moubarak souhaite que les pro-chaines élections législatives, prévues pour le 27 mai, se déroulent dans des conditions plus démocratiques que celles qui eurent lieu sous le régime de son prédécesseur ; il est viai que la nouvelle loi électorale a été assortie d'une clause restrictive qui stipule que seuls les partis ayant m un minimum de 8 % des voix, dans l'ensemble du pays, pourraient

Pour décrisper davantage la vie ofitique et combler partiellement le fossé qui s'est creusé au fil des ans

entre le pouvoir et le peuple, pour rendre plus crédible encore sa politi-que de démocratisation, le président Moubarak a favorisé le retour sur la scène politique égyptienne da Wafd; celui-ci a été autorisé à se reconstituer, au début de février, en vertu d'une décision du Conseil d'Etat à laquelle le pouvoir ne s'est pas opposé

On affirme, dans les milieux bien informés, que la légalisation du Wafd a été précédée de tractations discrètes entre son chef, M. Fonad Sersgeddine, enfin « réhabilité », et la présidence de l'État. Le président du Wald aurait, à cette occasion, promis d'être un'« opposant ronstructif» et se serait désolidarisé du reste de l'opposition, dont il aurait estimé l'attitude « excessive ».

### L'affiance du Wafd avec les frères musulmans

Onoi ou'il en soit, la légalisation du Wafd a donné le signal de l'ouverture de la campagne électo-trale, qui doit débuter officiellement à la mi-avril. Du jour au lendemain, le Wafd s'est retrouvé à la tête d'un groupe de sept députés, antérieure ment indépendants, dont le cheikh Salah Abou Ismail, un Frère musulman réformiste, désigné par la suite porte-parole parlementaire de la nouvelle formation. Cette nomination a en fait consacré l'alliance, qui était déjà en gestation, entre le Wafd, un parti réputé laïque, et les « modérés » islamiques représentés par les Frères musulmans, suscitant une vive émotion au sein de la classe

D'abord parmi les dirigeants du PND, qui se sont toujours opposés à la légalisation du Wald, considéré par eux compage un redoutable rival susceptible de mettre en question la position prépondérante que le parti officiel occupe au sein de l'Assemblée législative. Cortains vont même jusqu'à estimer que le président Monbarak ne serait pas trop fâché d'une telle éventualité, qui servirait à contrebalancer, au sein du PND. l'influence du lobby sadatien. On affirme même, dans certains milieux proches du parti au pouvoir, qu'une véritable « hécatombe » s'y prépare, et que près de 30 à 35 % des sortants du parti du président Sadate ne seront pas reconduits, laissant ainsi la place à des jeunes technocrates proches du frésident Moubarak. Toujours dans ces milieux, on ajoute que des négociations secrètes ont en lieu récemment entre les émissaires de M. Moubarak et les anciens dirigeants nassériens pour tenter de les réintégrer au sein du PND, toujours dans le but d'affaiblir l'aile sadatienne. Ces démarches n'out pas abouti, puisque le porte-parole des voteraient pour les candidats du Rassemblement progressiste.

Entre temps, le vent de panique qui avait soufflé sur le PND à l'annonce de la légalisation du Wafd s'est apaisé. On estime, an sein du parti gouvernemental, que, en concluant avec les Frères musulmans une alliance électorale, le Wafd s'est déconsidéré aux yeux de sa clientèle traditionnelle la que et copte. La presse gouvernementale ne rate d'ailleurs aucune occasion pour monter en épingle les contra-dictions à l'intérieur même du Wafd, notamment entre son président, M. Fouad Serageddine, partisan d'une alliance avec les Frères musulmans, et M. Ibrahim Farag, le secrétaire général du parti, un copte, qui s'y oppose. Le Wald nie évidem-ment l'existence de telles divergences, mais ne parvient pas à masquer un certain malaise, surtout après les propos de quelques-uns de ses dirigeants affirmant que le Wafd n'a jamais été un parti laIque. M. Farag Foda, l'un des idéologues du parti, a été écarté pour avoir contesté cette thèse et critiqué vigoureusement l'alliance conclue avec les Frères musulmans. M. Fonad Serageddine a adopté une position intermédiaire en indiquant, dans le premier numéro de l'hebdomadaire du parti, El Wafd, paru le jeudi 22 mars, que son organisation constituait une « tribune libre » où toutes les opinions pourront s'exprimer. Cette volonté de diversité peut être pour le Wafd une source de

force, mais également une cause de faiblesse en suscitant en son sein des tendances contradictoires qui risquent de paralyser son action.

Ces divergences internes sont peut-être alimentées par l'absence d'un programme politique; pour le moment, le Wafd indique, avec la prudence qui le caractérise, qu'il ne remettra pas en cause les « acquis de la révolution de juillet » (1952). De toute manière, le Wafd mise sur sa réputation de parti libéral. Il est devenu, en l'espace de quelques semaines, un pôle d'attraction pour les « mécontents » et les « frustrés » de tous bords qui espèrent retrouver, grâce à lui, une liberté d'action et d'expression dont ils n'ésaient même pas rêver il y a peu. La première victime de cet engovement a été le petit Parti libéral (opposition de droite), en pleine déconfinure après la défection de son unique député, qui a rejoint les rangs du Wafd. Il en serait de même en ce qui concerne le Parti socialiste du travail de M. Ibrahim Choukry, que le prési-dent Sadate avait suscité pour faire front au Rassemblement progres-siste, avant de devenir par la suite un parti d'opposition véritable.

### Le renouveau islamiste

Menacés, ou s'estimant menacés par la renaissance du Wafd, la plupart des partis égyptiens, y compris le PND, oat suivi l'exemple de la formation présidée par M. Serageddine en faisant la cour aux islamistes égyptiens qui, écrasés il y a deux ans, à la suite de la répression qui a suivi l'assassinat du président Sadate, commencent à relever la tête. C'est ainsi que l'hebdomadaire intégriste El Nour, édité par le minuscule Parti libéral, s'en est pris, dans son numéro du 7 mars 1984, au village du Club Méditerranée de Magaouiche, où une e société franco-juive poursuit délibérément un plan sioniste destiné à corrompre la jeunesse égyptienne et à la pous-ser à l'immoralité, avec l'autorisation et les encouragements du gou-vernement égyptien ». L'éditorialiste Mohamed Amer demande au président Moubarak, un . homme de haute moralité ., de « donner immédiatement l'ordre de faire disparaître de la terre ce village de débauche, d'expulser cette société qui sème la dépravation, et de punir le pius sérièrement ceux qui ont autorisé de telles turpitudes dans notre pays ».

Il est vrai qu'El Nour ne tire qu'à une dizaine de milliers d'exem-plaires, mais sa dénonciation du village de Magaouiche a été reprise par la suite par les prédicateurs de deux mosquées du Caire. A noter que le président du conseil d'administration d'El Nour, Hamza Deghbis, est le neveu du porteparole parlementaire du Wafd, le cheikh Salah Abou Ismall, que M. Fouad Scrageddine a p dans le premier numéro d'Él Wafd, comme un modéré qui aurait proposé que l'embleme du Wafd soit une « croix à l'intérieur du croissant », préfigurant « l'unité nationale égyptienne », sans mentionner le fait que le cheikh en question avait témoigné au procès des assas-sins du président Sadate en faisant l'éloge du terrorisme politique. Dans le même numéro d'El Wafd, le îrère de Khaled Istambouli rend hommage à l'action de celui qui organisa l'attentat contre l'ancien rals.

Nombreux sont ceux qui pens que la cour effrénce que le Wafd fait aux islamistes dans un but manifestement électoral, loin de le servir, n'aura pour résultat que d'effaroncher les coptes, qui, traditionnellement, votent pour lui. Les Frères musulmans « modérés », avec lesquels le Wafd vient de s'allier, ne représentent en effet qu'une fraction de l'opinion publique musulmane. La grande inconnue demeure la réaction des « sociétés islamiques » plus radicales, qui condamnent en bloc la société égyptienne actuelle, ainsi que toutes les manifestations politiques du régime, y compris les élections législatives de mai pro-

JEAN GUEYRAS.

I livre égyptienne équivant à dollar, soit environ 8 franca. La livre



# AUTOUR DU GLOBE

A tous caux oui aiment voyager les yeux ouverts, le Monde propose de découvrir ou de redécouvrir trente villes, trente capitales, parmi les plus belles, les plus n ches, les plus anciennes ou les plus nouvelles.

Tranta villes autour du globe que l'on croit connaître, mais dont le Monde, ses journalistes spécialisés, ses correspondants à l'étranger, voudraient donner une image plus complète, plus actuelle. Au-delà des clichés,

Ces villes-étapes peuvent être aussi des bases de départ pour aller à la rencontre du pays qui les entoure. Pour chacune est suggérée une excursion hors les mars.

Dernière question, et ce n'est pas la moins souvent posée : comment atteindre au meilleur prix ces villes parfois lointaines ? Nous avons passé au crible les catalogues des transporteurs et des agents de voyage et donnons notre choix.



**EN VENTE CHEZ LES MARCHANDS** DE JOURNAUX - 32 F ET AU MONDE





«J'ai lu la Ressource Humaine presque d'un trait,

tant sont réconfortants le dynamisme de votre itinéraire et la confiance absolue en la capacité de chacun de construire son avenir» Edmond Maire.

«Cette nouvelle réflexion ou plutôt ce prolongement donné à vos idées,

est sincèrement passionnant et contribuera à un autre regard sur le monde» Simone Veil.

«Des humanistes comme lui, grâce à leur métissage culturel et à leur vue de l'âme, nous apportent des messages enrichissants, parce qu'inouïs» Léopold Senghor.

«Samuel Pisar invite la France à inventer une démarche, un concept,

une nouvelle force de l'espoir à la mesure des défis de cette fin de siècle » Pierre Bérégovoy.

«J'y reconnais, comme dans vos œuvres précédentes, votre sensibilité, votre générosité,

votre foi dans l'avenir» Valéry Giscard d'Estaing.

«Un livre passionnant... il faut aujourd'hui sauver l'Homme

en misant à fond sur sa générosité et son intelligence et ne pas se laisser aller à la grisaille qui entraîne le pire» Laurent Schwartz.

«Combien de volontés et de courages individuels pour composer une volonté collective... C'est toute la question. Elle est là » Françoise Giroud.

«Tout y est : l'industrie, l'économie, la politique — quel carrej

de notre génération!» Jean Riboud.

« Un livre d'une originalité éblouissante... l'étude fervente du monde contemporain et la profession d'une foi inébranlable

dans l'inépuisable ressource humaine» François Perroux.

«Pisar nous apporte l'espoir d'une nouvelle Renaissance, d'un humanisme nouveau qui intègre et transcend e le précèdent » Edgar Faure.

«Analyse magistrale de l'humanité présente, de la crise où elle s'enfonce

et les voies pour en sortir...» Jacques Ruffié.

 ${\it «La~Ressource~Humaine»-vrai~recours~et~seul~espoir~d'un~monde}$ 

à la recherche de l'unité, du progrès et de la paix» Raymond Barre.

"Cette ressource humaine, immense au bien et au mal,

jardin des délices, jardin des supplices, est notre seul, notre beau,

notre inestimable souci» Hélène Ahrweiler.

«Samuel Pisar démontre que les capacités humaines sont décidément plus importantes,

plus déterminantes, que les trésors matériels» Gaston Defferre.

«Quel souffle, quelle énergie et quel espoir!» Pierre Uri.

«L'objectif pour la France est de parier, comme le décrit Samuel Pisar, sur la ressource humaine» Laurent Fabius.

zez Elle est

ne nest



# JEUNIAINE.

Tu gagneras ton pain à la sueur de ton front, ont dit Marx et la Bible. Mais le travail s'affaisse devant les robots. Le capital, hérité ou conquis, l'or, le pétrole, les ressources légendaires du Texas, de l'Amazonie ou de la Sibérie, ne rapportent plus. Alors, dans la crise, que reste-t-il? Rien...

Rien, sauf l'essentiel – la ressource humaine – Et sa capacité infinie à apprendre, inventer, moderniser, créer. Elle est désormais notre seule vraie valeur. Seule créatrice des nouvelles richesses.

En allumant des millions d'intelligences délaissées, en équipant nos enfants pour les métiers de demain — nous pouvons ouvrir l'ère du plein emploi, et l'espoir pour tous. «Samuel Pisar».

Notre pays va droit au drame. Nous sommes surclassés dans la compétition industrielle et technologique, par suite d'une longue ignorance de la part de nos dirigeants... Or nous connaissons la voie d'une renaissance: la culture systématique des capacités de tous, grâce aux outils que nous offre la révolution scientifique... Il ne s'agit donc plus, de crise en crise, de négocier le chômage, notion désespérée. Il faut le refuser. C'est le prix de la confiance. Et du déploiement du vrai trésor français dans la nouvelle économie du monde: la ressource humaine... Une grande question nous interpelle alors, qui donne à ce nouveau livre, écrit pour nous, son importance dans cette année décisive.

Est-ce que la France qui se reprendrait, qui ferait surgir, pour la vie et l'action, la ressource humaine de tous les siens pourrait encore renverser le cours de choses — pour elle-même d'abord, pour l'Europe où tant dépend d'elle, pour un monde dont elle est une conscience?...

La cendre froide des bréviaires à nos pieds; le grondement nucléaire sur nos têtes: l'aventure humaine, la nôtre, a-t-elle encore cette chance? Ce qu'illustre le pisarisme, sur les deux rives de l'Atlantique, apparaît comme la première tentative cohérente de réponse globale.

Paul Fabra écrit dans Le Monde: «Pisar est devenu justement célèbre pour avoir su donner une voix à une école de pensée.» Un débat passionné n'a plus cessé sur cette doctrine hérétique qui, faisant litière des dogmes et des idéologies du passé, s'élance vers une ère neuve. Laquelle exactement?

Depuis des temps immémoriaux, depuis toujours, chaque génération a eu, au moins une fois, à faire face à l'épreuve suprême et acceptée : la guerre.

C'est autour de la guerre que se déroulait, de toujours, le rythme de chaque époque, ses inventions, ses crises, ses héroïsmes et ses arts. Car «l'épée est l'axe du monde», écrit Charles de Gauille. La disparition de cet axe a entraîné le vertige d'aujourd'hui. Ainsi tout est changé. Et nous ne le savions pas... D'où l'ébranlement profond que nous ressentons à la naissance d'un autre univers fondé sur une révélation : tout est possible.

Le suicide collectif par excès de souffrance conduisant au fanatisme, à l'immolation, est possible. La maîtrise consciente de l'explosion créatrice, ouvrant à chaque homme, et partout, sa vocation, est possible.

Notre sort est entre nos mains, entre nos seules mains.

Là se trouve l'essence de cette école de pensée; «message indispensable, enrichissant, parce qu'inouï», selon le président Senghor.

Ce nouvel humanisme qui rejoint l'intuition de François Mitterrand se fonde sur la capacité de mettre la révolution technologique au service du développement de l'homme libre pour lui éviter un nouvel asservissement. Oeuvre vitale, œuvre mondiale: à l'Est comme à l'Ouest, au Sud comme au Nord...

Une vérité nouvelle est apparue : la richesse des nations ne réside plus dans les biens matériels, ni leur sécurité dans les arsenaux, mais dans le potentiel que les hommes et les femmes ont en eux.

Si nous savons irriguer, équiper tous les cerveaux laissés en friche, si nous décidons de leur transférer, comme enfin nous le pouvons, le savoir, nous verrons resurgir l'audace des grands singes qui émergèrent de leurs cavernes selon l'image qu'évoque Pisar, pour entamer leur longue marche vers la condition humaine.

A cette foi dans l'homme, en quelque sorte réinventée, il s'agit que puisse répondre une action à sa mesure...

Ce livre, modelé pour la jeunesse et coulé dans sa collection, tel qu'il est maintenant ciselé, est apte à propager la passion qui a, j'en suis témoin, consumé son auteur. Extrait de l'avant-propos de Jean-Jacques Servan-Schreiber



Vient de paraître dans le Licre de Poche En venté partout

1St

### Guinée

### Le dernier hommage au « guide inspiré et bien-aimé »

Conakry. - « Peuple de Guinée, le géant dont l'ombre planétaire te protégeait, t'a quitté en pleine gloire. > Toute la nuit du mercredi 28 au jeudi 29 mars, blement les grandes étapes de l'« ceuvre immense » accomplie par le « guide inspiré et bienaimé » de la révolution quinéenne. La lecture des messages de condoléances envoyés par les chefs d'Etat du monde entier alternera avec la retransmission des reportages réalisés lors de l'arrirée, mercredi matin à 10 heures. à l'aéroport de la capitale quinéenne, de l'avion ramenant de Cleveland (Ohio) le corps du président Sekou Touré. Plusieurs milliers de personnes attendaient depuis l'aube pour rendre un dernier hommage à celui qui gouverna sans partage son pays pendant

Le cercueil placé sur un affût de canon peint en blanc avance lentement alors que l'orchestre militaire joue l'hymne national guinéen. La foule pleure et crie. Une tristesse, une consternation sincère se lisent sur les visages. Cette mélopée plaintive se propage en vagues le long du parcours que le cortège emprunte au pas. Il faudra plus de deux heures pour franchir les 10 kilomètres qui séparent l'aéroport de l'esplanade du souvenir et du Palais du peuple où la dépouille mortelle du prési-

dent guinéen est exposée. il est près de minuit, et une centaine de personnes défilent De notre envoyé spécial

encore devant le catafalque recouvert d'un drapeau et flanqué d'une garde d'honneur. Un portrait géant du disparu domine la scène. Un grand tapis de prière a été étendu et des oulémas venus du Maroc et d'Arabie Saoudite récitent sans arrêt des prières coraniques. Les slogans sur le € Parti Etat » de Guinée qui oment les murs, les sangiots des femmes, le recueillement des dignitaires du régime qui vont et viennent, donnent au lieu un aspect irréel. C'est là, en décembre dernier, lors du 12º congrès du Parti democrati-que de Guinée (PDG), que le prési-dem guinéen confiait à son auditoire : « Le jour où Dieu nous fera l'honneur de douter, nous reviendrons ici, nous retirerons ce menteau, nous mettrons notre manteau personnel pour vivre notre vie personnelle. »Sekou Touré n'a pas eu le temps d'expliquer le sens - obscur - de cette sorte

« Le grand syli s'est affaissé », titrait mercredi le quotidien sénégalais le Soleil. Le grand syli (l'éléphant, emblème de la Guinée), symbole de la puissance, n'est plus, et il est encore trop tôt pour savoir si le souvenir qu'il laissera aux Guinéens sera identique au jugement de l'opinion in-ternationale. Dans les rues de Conakry, la population, dès mercredi soir, avait repris ses occupations habituelles, ce qui ne signifie

pas qu'elle manifestait de l'indifférence. Maigré la répression qui s'est abattue sur nombre de ses compatriotes, le président quinéen n'était pas uniquement respuissance. Il était, à l'africaine, le chef mais aussi l'arbitre qui réglait les litiges de la vie de tous les jours et les querelles de famille. A ses obsèques, qui se déroulerant vendredi 30 mars, se presseront mais aussi le « petit peuple » de

Guinée qui le connaissait bien.

Avec Sekou Touré, on savait à

quoi s'en tenir. Après lui, c'est l'incertitude. Lorsque, après la cérémonie religieuse qui se déroulera à la grande mosquée, le cercueil du président défunt sera transporté au mausolée des héros nationaux, les tractations et les luttes d'influence, un moment laissées de côté, vont reprendre de plus belle. C'ast en tant que « chaf du gouvernament » que la premier ministre, le Dr Lansana Beavogui, prononcera l'éloge funèbre. Sa fonction, ses liens étroits avec l'ancien chef de l'Etat, lui donnent une longueur d'avance dans la course à la sucsion. Mais « Ismaēl », « Matang » (le Monde du 29 mars) et les autres n'ont pas dit leur dernier mot.

LAURENT ZECÇHINI.

(1) Le vice-président Bush repré-enters les Etats-Unis.

# **DIPLOMATIE**

## LA CONTROVERSE ENTRE LONDRES ET LES NEUF

# Le gouvernement britannique refuse de verser l'avance de 100 millions de livres qui lui était demandée

De notre correspondant

munes, que le non-paiement de l'avance ne revêtait pas ce caractère

d'infraction, puisqu'il s'agissait

de Bruxelles. M. Howe a déclaré,

d'autre part, que, tout en demearant ferme sur sa position, la Grande-

Bretagne devrait tenir compte de

apparent. Il a estimé que le désac-cord portait maintenant sur des chif-

Mais M. Scargill tient bon. Non

seulement il fait la sourde oreille,

mais il a étendu le déploiement des

piquets de grève. Ceux-ci ont blo-

qué à plusieurs reprises les auto-

routes des Midlands, les 27 et

28 mars, provoquant d'énormes

embouteillages, et out commencé à

arrêter le transport du charbon

vers les centrales thermiques et les

usines métallurgiques avec l'appui

d'une partie des syndicats des che-

mins de fer. Ils comptent égale-

ment perturber l'activité dans les

Cependant, les retombées écono

miques de cette grève, qui en est à

sa troisième semaine, sont pour

l'instant assez limitées car les

stocks étaient très importants (près de 27 millions de tonnes dans les

contrales). Soules donz acibries out

commencé à rédaire leur produc-

tion, par précaution. De même, le

ministère de l'énergie a-t-il décidé d'augmenter l'utilisation du pétrole

Là réside l'une des faiblesses de

la politique de M. Scarzill. La di-

guère inquiète et le gouverne

rection des Charbonnages ne paraît

pas davantage. An contraire, les di-

rigeants politiques britanniques

comptent sur le pourrissement de cette grève, et la révolte d'une par-

tie de l'exécutif du syndicat des

mineurs semble leur donner raison

La centrale syndicale (TUC) vient

de confirmer son embarras, par un

communiqué où elle se contente de

condamner la violence dans les

mines, mais se garde d'appeler

clairement à soutenir ce mouve

ment qui, décidément, est bien peu

Grève des transports publics.

Aucun métro n'a circulé mer-

credi 28 mars et peu d'autobus

étaient visibles dans Londres, théa-

nants. Ce mouvement de grève des

transports publics précédait une

iournée d'action organisée par l'op-

position pour protester contre la

décision du gouvernement de sup-

primer le conseil métropolitain du

Grand Londres (GLC), dirigé par

Outre le GLC, Mme Thatcher

prévoit d'abolir en mai 1985 six

autres grands conseils métropoli-

tains - tous travaillistes - et de

la gauche du Parti travailliste.

tre d'embouteillages impression-

dans certaines centrales.

M. Claude Cheysson a vivement condamné, mercredi 28 mars à Strasbourg, l'attitude de la Grande-Bretague dans le différend qui oppose Londres à ses neuf partenaires de la CEE. « Le navire européen vat-il sombrer par la seule obstination du Roynume-Uni?», s'est interrogé le ministre des relations extérieures, qui a déploré que M. Thatcher n'ait pas modifié sa position « d'un mot, d'un chiffre, d'une idée » dans les négociations communantaires.

« La Commission n'entend pas se résigner au naufrage de l'Europe, et s'emploiera à briser la ten-dance actuelle à l'éclatement », a déclaré son prési-

Londres. - Le gouvernement britannique, ainsi qu'on pouvait s'y at-tendre, vient de décider de ne pas ré-gler l'avance de 100 millions de livres qui lui était réclamée pour le du secrétaire au Foreign Office, Sir Geoffrey Howe — qui ont fait re-marquer qu'un tel « blocage » serait « illégal », c'est-à-dire contraire aux mois d'avril par la Commission de engagements pris par la Grande-Bretagne vis à-vis de la CEE. Bruxelles, afin de compenser une partie du déficit budgétaire de la

Pour l'ensemble de la presse britannique - notamment le Times, -le cabinet de M= Thatcher a fait preuve de modération. Cette appréciation est relative aux menaces formulées précédemment par le pre-mier ministre, qui se déclarait prêt à suspendre la contribution britannique aux finances européennes jusqu'à concurrence des 450 millions de livres dont il exige le remquelques progrès réalisés lors de la dernière réunion des ministres des affaires étrangères, malgré un échec

Le gouvernement s'est refusé à prendre une décision aussi grave, notamment en raison des objections d'un certain nombre de députés : fres, mais que certains principes de conservateurs — et peut-être celles : réforme du budget sembleat être acrateurs - et peut-être celles

**EUROPE** 

regretté que l'augmentation de la TVA destinée à accroître les ressources propres de la Communauté ait été fixée à 1,4% seulement, « ce qui signifie très probablement que le problème du financement sera reposé avant trois aus ».

dent, M. Gaston Thorn. Celui-ci a notsamment

A Bonn, le chancelier Kohl a lancé mercredi un appel à la CEE « pour qu'elle abandonne ses vues nationales et politiques à court terme » et parvieune à un accord sur les questions budgétaires, fût-ce « au prix d'efforts et de sacrifices ».

quis, à le setiefaction britannique. Et il a sjouté : « C'est pour cette roison que le gouvernement pense qu'il est de noire intérêt de ne par pren-dre de décision qui puisse hypothé-quer la perspective de progrès déci-sifs. » Il a, en conséquence, rejeté-les exigences du Parti travailliste, favorable à des mesures heancoup Le secrétaire au Foreign Office a plus dracogiennes envers la CEE. fait remarquer, le 28 mars, en s'adressant à la Chambre des commles propos

- 144

r 442.75

47,719.78

. . . .

1.00

\*\*\*

....

THE STATE OF

247.0

e agre 📲

サコー男

Orthograph 🛚 🗯

metri 🎚

7421 A

2.15

سوعدا التا

THE PARTY OF THE P

Pour la plupert des commenta teurs, il est clair que le gouverne-ment de M= Thatcher souhaite, tout en évitant la rupture, faire dud'une mesure exceptionnelle. Mais rer les discussions en considérant tel n'est pas l'avis de la Commission que le temps jone en sa faveur. que le temps joue en sa faveur. Comme le font observer plusieurs journaux, il semble que le premier quinistre britannique, laissant planer la menace de représailles plus grava, espère que les Neuf admet-trent davantage son point de vue an fur et à mesure que se rapprochera l'échéance d'une possible banque-route de la CEE.

FRANCIS CORNIL

### Zaīre

Revendiqués par un mouvement d'opposition en exil

**DEUX ATTENTATS A KINSHASA ONT FAIT DEUX MORTS ET PLUSIEURS BLESSÉS** 

Le Mouvement national congolais Lumumba (MNCL), opposition zaîroise en exil, a revendiqué, mercredi 28 mars à Bruxelles, deux exolosions qui se sont produites mardi à Kinshasa, dans la cité de la « Voix du Zaîre » ainsi qu'à la poste centrale, faisant deux morts et plusieurs

Dans son communiqué, le comité de coordination du MNCL indique que « ces actes de sabotage sont destinés à venger la mort des quelave deux cents militantes et militants du mouvement tués au Kivu en novembre 1983 par la soldatesqui de Mobutu, dirigée par le général chef de corps Danga Ngbokoli Stéphane Gustave ».

Le MNCL a fait un maximum pour éviter qu'il y ait un grand nombre de victimes innocentes, sachant que toute la population du pays est derrière lui, indique encore le com-

Les observateurs notent en effet que ces explosions sont survenues à l'heure où la plupart des employés avaient déjà quitté les lieux en fin de service, ce qui explique le nombre réduit des victimes et des blessés.

Le 11 janvier dernier, des valises piégées, débarquées d'un avion de la compagnie aérienne soviétique Aeroflot, avaient explosé à l'aéroport de Kinshasa, détruisant une partie des bâtiments de la douane et tous les bagages entreposés. - (AFP,

# **ASIE**

### Inde

### Assassinat à New-Delhi d'une personnalité sikh modérée

Manchanda (quarante-huit ans), président du comité d'administraété assassiné, mercredi après-midi 28 mars, en plein centre de la capi-tale. Ses assaillants, deux jeunes sikhs selon les témoins, se sont enfuis en voiture après avoir tiré. Le vice-président de l'organisation des temples de Delhi, M. Jagjit Singh Lamba, qui se trouvait à bord du véhicule, a été blessé, mais son état est ingé satisfaisant.

Une organisation secrète extrémiste sikh, jusqu'ici inconnue, le Regiment Dashmesh, a revendiqué la responsabilité de l'attaque. Dans un message téléphoné aux principaux journaux et agences de New-Delhi, un certain Sardul Singh, inconnu des services de police, a justifié l'
exécution e de M. Manchanda par les prises de position antiextrémistes de celui-ci. L'homme a rappelé que la victime s'était déclarée en faveur de l'interdiction de la Fédération des étudiants sikhs - interdiction signifiée le 19 mars par le gouvernement - et que M. Man-chanda avait osé demander à M. Rhindranwale, chef de file des extrémistes, d'évacuer les lieux

saints du Temple d'or à Amritsar. Personnalité influente de la faction la plus modérée de l'Akali Dal Sikh, celle du groupe Tara Singh, M. Manchanda était considéré comme un homme ouvert au dialogue avec le gouvernement de M™ Gandhi. Ses ennemis l'accusaient même de collaboration avec le parti majoritaire de l'Assemblée, le

M™ Gandhi a condamné le « lôche attenuat . et indiqué dans une ammunication au public qu'il était tragique que de jeunes éléments soient abusés au point de s'en prendre à des personnes précisément aptes à fournir une direction ». Cet

3.390F

**2.990**F

New-Delhi. - M. Harbang Singh acte, a ajouté le premier ministre, s'inscrit dans l'extrémisme imbécile qui grandit partout. Nous de-vons tous nous unir. a conclu M= Gandhi, pour combattre des gens qui n'ont pas leur place dans un pays inspiré par des hommes comme le mahatma Gandhi et le gourou Nanak » (fondateur an seizième siècle de la religion sikh).

> Cette victime, qui s'ajoute aux trois cents personnes tuées depuis l'hiver 1982 dans le Pendjab et l'Etat voisin de l'Haryana, suscite une grande émotion dans la commu nauté sikh de New-Delhi (environ 800 000 personnes sur 6 millions d'habitants). L'attentat semble marquer la volonté des extrémistes de porter le combat pour l'autonomie du Pendiab jusque dans la capitale et de faire payer à ses notables sikhs, le manque d'enthousiasme qu'ils démontrent régulièrement à l'égard de la « lutte sacrée du sikhisme ».

PATRICE CLAUDE.

### Sri-Lanka

des passants out été tu nombre exact de blessés.

# Grande-Bretagne

### La grève des mineurs se durcit en dépit des réticences de la base

De notre correspondant

Londres. - La grève des mi- comité exécutif pour organiser une neurs britanniques a pris, ces der- consultation nationale. niers jours, un tour de plus en plus durcir, alors qu'il devenait évident qu'un nombre croissant des travailleurs des houillères, sinon une nette majorité d'entre eux, sont hostiles an mouvement tel qu'il a été décidé par la direction de l'Union nationale des mineurs (NUM) et son intraitable président, M. Arthur

Après la dissidence, maintenant déclarée, de neuf des vingt-quatre membres du comité exécutif national de la NUM réclament une consultation générale à bulletin secret - en sachant pertinemment que la réponse sera défavorable à la grève actuelle, - M. Scargill n'a vraisemblablement plus que quelques jours pour tenter de paralyser complètement les charbonnages. Il y est presque parvenu.

Grâce aux piquets de grève volants venus des régions les plus dures, une quarantaine seulement des cent soixante-quatorze puits répartis dans tout le pays fonctionnent encore. Cette action de « persuasion - - selon M. Scargill ou d'- intimidation - - selon les opposants - a réussi jusqu'à présent : les mineurs des bassins qui se sont déjà prononcés localement pour la reprise du travail ont accepté la consigne de leurs dirigeants les invitant à ne pas forcer ces barrages pour éviter la répéti-tion des incidents violents qui ont en lien les semaines précédentes on pour ne pas révéler davantage la profonde division du mouvement. Ils espèrent que, finalement, M. Scargill acceptera de convoquer une réunion extraordinaire du

# Grèce

### UN DIPLOMATE BRITANNIQUE A ÉTÉ ASSASSINÉ A ATHÈNES

(De notre correspondant.)

Athènes. - M. Kenneth Whitty, conseiller culturel adjoint à l'ambas sade de Grandé-Bretagne, a été tué par balle mereredi 28 mars à Athènes, par un homme qui a pu grecs savaient qu'un groupe de terroristes palestiniens et iraniens so trouvant à Athènes depuis le début de ce mois allait passer à l'action.

L'assassinat du diplomate britannique a coëncidé avec la visitoéclair que vient d'effectuer le secrétaire général de l'OTAN, M. Luus, et précède de peu celle que M. Caspar Weinberger, secrétaire à la défense américain, doit commencer ce vendredi (1).

Le 16 novembre, le chef de la nission navale américaine en Grèce était abattu à Psychico, dans la banliene d'Athènes. Depuis, les services de sécurité grecs sont sur les dents et DOI SAIS FAISON.

En effet, au début de mars, le représentant diplomatique d'Israël à Athènes a échappé de justesse aux balles de terroristes palestiniens dont l'un a pu être arrêté. Cet attentat pourrait être lié à l'amorce de rapprochement entre Athènes et Jé-

D'autre part, Washington paraît soucieux de renforcer les positions américaines dans la région. Dans ce sens, la visite de M. Weinberger illustre le prix attaché par les Etats-Unis au secteur sud-est de l'OTAN perturbé par la querelle entre la Grèce et la Turquie à propos de Chypre et de la mer Egée. La consolidation de ce secteur est d'autant plus indispensable aux Américains que leurs positions au Proche-Orient sont devenues plus vulnérables depuis leur départ précipité du Liban.

C'est dans ce contexte, marqué aussi par la mise à l'écart des cadres socialistes greca connus pour leur sympathic à l'égard des pays de l'Est, que paraît s'inscrire la série d'attentats à la bombe et d'incendies criminels enregistrés ces dernières semaines à Athènes.

MARC MARCEAU.

déléguer leurs pouvoirs à des as-(1) M. Weinberger quittera Athènes semblées locales et des bureaux addimanche l= avril pour la Turquie, cè il ministratifs, pour des raisons d'écodoit assister, à Cesme les 4 et 5 avril, à nomie et d'efficacité, a-t-elle la conférence de planification nucléaire de l'alliance atlantique.



 RECRUDESCENCE D'INCI-**DENTS MEURTRIERS DANS** LE NORD DE L'ILE. - An moins sept personnes ont été tuées et plusieurs autres blessées, mercredi 28 mars, à Chunnakam, dans le nord du Sri-Lanka, au cours d'une fusillade opposant des extrémistes tamouls présumés à des militaires de l'armée de l'air, a annoncé le ministère sri-lankais de la défense. « Un groupe d'extrémistes » a tiré sur les militaires, qui ont riposté, a déclaré le ministère. Plusieur militants tamouls présumés et même source, qui n'indique pas le

TARIFS PRÉFÉRENTIELS ICELANDAIR - VOLS RÉGULIERS - ALLER-RETOUR (17 vols par semaine au départ de Luxembourg)

> A partir de Septembre, ouverture d'une nouvelle destination : ORLANDO avec DISNEY WORLD, EPCOT et la FLORIDE

interrogez ICELANDAIR ou votre agent de voyages sur ses autres tarifs compétitifs et ses arrêts touristiques

ICELANDAIR est aussi le spécialiste de l'Islande.

ICELANDAIR

9, bd des Capucines 75002 Paris 🕿 742.52.26



**NEW YORK**  Acheminement SNCF compris de Paris et de l'Est de la France. **2.990F** 

aller simple 1.750 F **CHICAGO** aller simple 2.050 F

Washington aller simple 1.750 F

DETROIT

aller simple 1.750 F

2.990F

expliqué. - (AFP)

5 NEUF

A ALVAN SE COM

PATE NEW PROPERTY.

THE PERSON AND ADDRESS.

THE PARTY OF REPORT

1.0 Jan 200

G ece

· 利力 · 李" )

13373

\* : FE

nine is a formation.

South Contract Care

... 21 2 2 22

see 自己自然 直线**测**数

and a second parties and

- -

- 2-2

insa# insa#

4 18.73

للفيك بمليه وسلاس

Carried Agency and

. walmaga 132 💆

1991年1月1日本海

THE RESERVE

1.5

18 ARCH TREE

11.00

A tile H 2 tile

- A - 1

• LE MONDE - Vendredi 30 mars 1984 - Page 9

# politique

# LA MAJORITÉ FACE AU COMPROMIS SCOLAIRE

appelant leurs collègues à soutenir la démarche de M. Savary. M. Ber-

nard Poignant (Finistère), qui a pris

la parole devant le groupe, a souli-gné que les députés socialistes doi-

vent appuyer le gouvernement dans sa recherche d'une paix scolaire. Pour M.: Poignant, la question du

financement est un faux prétexte

dans la mesure où, dès 1977, lorsqu'elle s'était posée dans des

communes conquises par le PS aux Sections municipales, la direction du parti avait tranché dans le sens

d'un versement des subventions, à condition que les écoles sans contrat

simple passent sous contrat d'asso-ciation. Pour M. Charles Josselin

(Côtes-du-Nord), signataire du texte des « neuf », il s'agit d' « éviter

que la seule expression du groupe

parlementaire ne soit excessivement

du gouvernement, étant entendu

qu' « un ajustement est, sans doute,

nécessaire entre les positions du

L'initiative de ces neuf députés a

groupe et celles du gouvernement ».

été réprouvée par M. Pierre Joxe,

initiative met en cause la façon dont le président a conçu ou permis

l'expression du groupe sur ce sujet.

La tendance majoritaire, en fait,

semble se situer autour des positions prises par M. Jospin, à mi-chemin

des revendications laïques de

M. Laignel et du « savarysme » des

M. Mauroy, qui a exposé aussi sa politique financière et industrielle,

s'est vu demander par M. Christian

Goux - proche, comme M. Laignel, de M. Joxe, - président de la com-mission des finances, s'il ne convien-

drait pas de tenir au pays un langage

de vérité sur les conséquences à

court terme de cette politique : aug-

mentation du chômage et des impor-

tations et arrêt du développement

du tertiaire. Le premier ministre a

exprimé son accord, - sur le fond -.

M. OLivier Stirn quitte le groupe UDF. – M. Jean-Claude Gaudin, président du groupe UDF à

l'Assemblée nationale, a indiqué, jeudi 29 mars, que M. Olivier Stirn, député du Calvados, quitterait le groupe UDF pour devenir « non ins-

crit ». Il a précisé que ce départ convenu d'un commun accord était du au fait que M. Stirn avait décidé

de conduire sa propre liste aux élec-

Lisez

**PHILATELISTES** 

Le Monde per

avec les observations de M. Goux.

< neaf >.

résident du groupe dans une inter-new à Soir-3. Il est vrai que cette

critique » vis-à-vis de la démarche

### Les députés socialistes veulent «infléchir» | M. Mauroy : placer l'enseignement privé les propositions de M. Alain Savary

de M. Lionel Jospin traduit le sentiment d'une majorité des députés doit pas y reconrir contre la majosocialistes, qui étaient réunis, mercredi 28 mars, à l'Assemblée natio l'assemblée n nale pour la seconde de leurs jourrésultat du compromis auquel le gouvernement est parvenn avec les responsables de l'enseignement catholique, mais qu'il porte aussi la marque des idées défendues depuis tonjours par le PS. «Le compromis doit être infféchi », », déclaré M. Jean Poperen, numéro deux du PS, à l'adresse de M. Pieses Manroy, venu, mercredi après midi, expliquer sa politique et répondre aux questions des députés socia-

> M. Jospin, qui a pris la parole dans la matinée, a insisté sur la nécessité d'un dialogue entre le gou-vernement et le groupe socialiste avant que le projet de loi flaboré par conseil des ministres (le 11 ou le 18 avril) et, en tout état de cause, avant qu'il ne soit déposé à l'Assem-blée nationale. En second lien, le premier secrétaire du PS a observé qu'un débat parlementaire du geme de celui qu'avait provoqué l'oppos-tion à propos du projet de loi sur la conclure en faveur d'un recours du sur la création des établis procédure n'ôterait pas seniement à ples en contrats d'association.

Le gouvernement doit se montrer, Topposition le possibilité d'une lonface au problème de l'enseignement gué bataille d'amendements sur privé, « extraordinairement sensible l'enseignement privé; elle dispense et prudent, mais avec nous autant cuit aussi la gauche d'avoir à voter avec les autres ». Cette formule "sur le projet. Ainsi M. Jospin a-t-il

Les questions soulevées par le nées d'étude. Les socialistes veulent projet de M. Alain Savary sont de que le texte qui sera adopté par le "deux ordres. D'une part, a souligné Parlement ne sont pas seulement le M. Poperen, les socialistes souhaitent que la possibilité de titularisa-tiondans la fonction publique. ouverte à un nombre « symbolique » d'enseignants du privé, soit très clai-rement établie dans le projet de décret en préparation sur ce point, qui relève de la réglementation. D'autre part et surtout, les socialistes s'inquiètent du surcrost de dépenses qu'entraînera, pour les communes, l'obligation de financer les écoles primaires privées, actuellement sous contrat simple et qui passeront sous contrat d'association. M. André Laignel, trésorier du PS et chef de file des laïes an sein du groupe parlementaire, a insisté sur ce point, et il a été, selon Mª Véro-M. Alain Savary ne soit présenté au mique Nelertz, porte-parole du groupe, largement approuvé par les députés.

Le premier ministre s'est déclaré d'accord pour une concertation avec le groupe socialiste avant le dépôt du projet de loi. Il a souligné, en outre, que les dispositions du projet de décret relatif à la titularisation presse ne serait guere opportun à des maîtres seront commes avant environ un mois des élections earo- l'ouverture du débat parlementaire péennes. Cette remarque conduit à sur le projet de loi, qui, lui, portera gouvernement à la procédure de d'intérêt public (EIP) et sur le l'engagement de responsabilité financement des écoles privées. Sur (article 49, alinéa 3, de la Constitu-tion), selon laquelle un projet de loi M. Mauroy n'a pas varié par rapport est adopté sauf si une motion de cen-sure déposée sur ce texte est votée voient l'étalement sur quaire ans de par la majorité des députés. Cette la transformation des contrats sim-

### Neuf élus appartenant aux différents courants du PS approuvent le ministre

in public, mercredi 28 mars, an texte dans lequel ils affirment lear soutien à la démarche de gouverne-ment sur le problème de l'enseigne-ment privé. Il s'agit de M<sup>m</sup> Denise Cacheux, de MM. Alain Hautecour et Christian Pierret (courant Mau-roy), François Loncle et Roland Bernard (mitterrandistes), Bernard Poignant et Charles Josselin (rocardiens), Jean-Marie Bockel et Michel Suchod (CERES).

Nous sommes lates, affirment-ils. (...) Pas plus que la liberté, la laïcité n'est en cause dans le débat scolaire actuel. Nous sommes attascovaire actuel, Nous sommes atla-chés à l'école publique, qui a dif-fusé dans notre pays l'idée et l'esprit laites (...) Ceux qui la déni-grent et insultent ses maîtres met-tent en cause les fondements de notre organisation sociale.

» Nous voulons la paix scolaire. Sous l'impulsion du président de la République et au nom du premier

Neul députés socialistes out ministre et de son gouvernement, adu public, mercredi 28 mars, an M. Alain Savary a choisi, pour la construire, la voie du dialogue. Cette méthode est la bonne. Nous sommes en droit d'en tirer fierté,

» Nous croyons indispensable et urgente la rénovation du service national d'éducation. Elle passe, aussi, par le rapprochement des écoles et l'apaisement des passions. Il existe, aujourd'hul, une chance historique de construire cette école texte présenté par M. Alain Savary ne puisse intégralement satisfaire. C'est un point d'équilibre qui doit permettre aux personnels et aux usagers de l'école de se connaître, de s'apprécier, de s'admettre, de s'unir enfin. Nous sommes surs que les propositions du gouvernement peuvent rassembler les Français dans un mutuel respect et pour une meilleure école à offrir à notre jeu-

# dans la logique du service public Cette position est approuvée par neuf députés appartenant à tous les courants du PS et qui ont rendu public, mercredi matin, un texte

M. Pierre Mauroy a souligné, mercredi 28 mars, devant les députés socialistes, que la «volonté [de la gauche] de parvenir à un grand service de l'éducation nationale a toujours été inscrite dans une perspective de négociation, une négociation qui doit aboutir sans spoliation ni monopole».

- La première étape, a dit le pre-mier ministre, consiste à construire ce grand service public. Il appartiendra au temps de permettre son unification progressive. Les socio-listes, d'une part, les communistes également, par une démarche qui leur est propre, ont favorisé la nais-sance d'une nouvelle relation entre la gauche et la religion, entre la gauche et la foi et, plus précisé-ment, entre la gauche et l'Eglise catholique. Il nous faut prolonger cette évolution.

sonne de renoncer à ses principes. Il s'agit de parvenir, sur les modalités, à un point d'équillbre entre deux a un point à equitiore entre aeux, forces qui ne sont pas animées par les memes principes, mais qui doi-vent se rassembler dans un grand service public, vers un objectif bien défini par les uns, mais qui, dans ses finalités, n'est pas encore accepté par les autres. >

M. Mauroy a rappelé les objectifs qu'il s'était fixés au congrès socia-liste de Bourg-en-Bresse, en octobre dernier: « la mise en place d'une

UNE LETTRE DE M. DEFFERRE A M. MERMAZ

### « Cette réforme dressera contre nous les collectivités locales »

Dans son numéro du jeudi 29 mars, Magazine Hebdo public le texte d'une lettre envoyée en février par le ministre de l'intérieur et de la décentralisation au président de l'Assemblée nationale, dans laquelle M. Gaston Defferre exprime, à l'adresse de M. Louis Mermaz, certaines réserves sur les propositions de M. Alain Savary. Dans ce document, dont l'authenticité n'était pas, jeudi matin, contestée par le minis-tère de l'intérieur, où l'on se refusait à tout commentaire, M. Defferre indique notamment : - Le projet de réforme des relations entre l'État et les établissements d'enseignement privé comporte notamment la trans-formation des contrats simples en

contrats d'association. Cette modification bouleverse les rapports entre les collectivités locales et ces établissements d'enseignement. Il en résulte une charge supplémentaire pour les communes qui est de l'ordre de 300 à 600 millions de francs. Par ailleurs, les départements et les régions, qui jusqu'ici ne supportaient pas de dépenses au titre des établissements privés du second degré, devraient, selon les projets en cours d'examen; partici-

- Le problème de l'enseignement privé ne sera donc pas réglé. D'une part, les collectivités locales n'accepteront pas ce transfert de charges, d'autre part, l'enseigne-ment privé redoutera qu'un grand nombre d'élus refusent de payer les ces nouveaux engagi

per à leur financement.

» La guerre scolaire continuera. Cette réforme dressera contre nous à la fois les collectivités locales et l'école privée. L'atmosphère s'alourdira à l'encontre de l'État au moins jusqu'à 1986. »

[L'avant-projet de loi prévoit que le régime des contrats simples qui lient à l'État 64 % des écoles privées expirers us un délai de quatre aus. Si l'école at continuer à bénéficier d'une aide

rition des ambiguités juridiques qui existent en matière de financement ». Ces trois points font l'objet

carte scolaire, la suppression des excès de la loi Guermeur, la dispodu projet de loi préparé par M. Alain Savary. Le premier minis-tre a indiqué que le projet de décret

publique, elle pourra remplacer ce contrat par un contrat d'association. Voilà l'origine de la « charge supplé-

mentaire » que devront supporter les communes dont parle M. Defferre dans sa lettre. Car le contrat simple n'oblige pas les communes à verser use subven-tion aux écoles privées. En revanche, dans le cas du contrat d'association, fear participation est obligatoire : elle s'appelle « forfait communal » et est destinée à couvrir les frais de fonction-

cette participation sera même «eacore plus obligatoire», si l'os pest dire, selon l'avant-projet de loi, qu'elle ne l'est actuellement. Selon les lois de décentralisation, dont le père est... M. Defferre, les frais de fouctionnement des écoles doivent revenir aux communes, ceux des collèges aux départements, ceux des lycées aux régions. Pourquoi, de ce point de vuelie, les deux secteurs d'enseignement, public et privé, seraient-ils soumis à des régimes différents, alors qu'on veux les rapprocher?

Enfin, l'étendue de la fourchette citée par M. Defferre (300 à 600 mil-lions de france) donne me idée de la difficulté de chiffrer les conséquences des nouvelles dispositions. D'une part, pour les clauses maternelles (an tiers des 23 500 classes sous contrat), la commune fixera le forfait comme elle Commune intera le torrait comme con-l'emtendra. D'autre part, pour les classes élémendires, le coût d'un élève du public qui servira de référence varie de 200 F, par élève et par an, à 1 200 F, selon la commune. Enfin, M. Mauroy a confirmé, mercredi, devant les parle-mentaires socialistes, que l'application de la mesure sera échelonnée dans le temps : trois à quatre aus pendant les-

Dernière précision : la lettre de M. Defferre fait état de dépenses supplémentaires aussi pour les départements et les régions. Le ministère de ments et les régions. Le ministère de

créant un statut de contractuels de droit public pour les maître du privé « sera soumis prochainement à la

M. Mauroy a souligné que les dispositions proposées par le gouverno-ment tendent « à établir de nou-velles relations avec l'enseignement privé, de façon à le placer dans la logique du service public ». Au sujet de l'obligation, pour les commun de participer au financement des écoles primaires sons contrat d'association, le premier ministre indique qu'elle existe depuis 1959, que s jamais la gauche et, en particu-lier, le Parti socialiste n'ont fait figurer dans leur programme la figurer dans leur programme la suppression des contrats d'associa-tion e et que la déclaration de M. François Mitterrand candidat à la présidence de la République sur l'enseignement privé, le le mai 1981, indiquait : « En attendant que les sécontries choutissent les les négociations aboutissent, les contrats d'association existants seront respectés. Aux établisse-ments privés qui vivent sous le régime du contrat simple, il sera proposé de conclure un contrat d'association afin de les rapprocher du service public et d'assurer au personnel la sécurité de l'emploi. »

Pour tenir compte du surcroît de dépenses qu'occasionnera aux com munes la transformation des contrats simples en contrats d'association, M. Mauroy a indiqué qu'il avait demandé au ministre de l'éducation nationale de « prévoir un étalement dans le temps de la prise en charge des forfaits d'externat des contrats simples par les communes ». « Les communes pourront, a-t-il dit, pendant une période transitoire, prévoir une montée progres-sive de leur participation, étalée sur quatre années. A l'issue de cette période transitoire, l'étalement pour les transformations de contrats simples qui resteraient à opérer se ferait sur trois ans. »

Le premier ministre a souligné, enfin, que « le gouvernement a la volonté d'accentuer encore l'effort important consenti en faveur de l'enseignement public depuis 1981 ». « Je sais que vous y ètes tous sensibles, a-t-il déclaré, et le gouvernement en tiendra compte. » M. Mauroy a analysé, ensuite, les

résultats du conseil européen de Bruxelles et des négociations agricoles, puis il a souligné, au sujet de la préparation du projet de budget pour 1985, que la baisse des prélèvements obligatoires ne saurait être obtenue par une augmentation du déficit. Il a indiqué, d'autre part, projets de loi sur la limite d'âge dans la fonction publique, qui fixeront celle-ci à soixante-cinq ans (les titulaires actuels de certains postes - vice-présidence du Conseil d'Etat, présidence de la Cour des comptes, présidence d'université peuvent rester en fonction jusqu'à soixante-huit ans, comme le prévoit la législation en vigneur, et, « pour toutes les tâches d'enseignement, des sou-plesses sont prévues »).

# Lorenz.

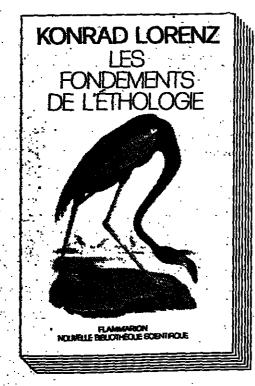

Flammarion. La réflexion en sciences humaines.

# J. RUFFIÉ



Flammarion. La réflexion en sciences humaines.

# René Thom.



Flammarion. La réflexion en sciences humaines.

# **POLITIQUE**

# LA MAJORITÉ FACE AU COMPROMIS SCOLAIRE

### LE PCF DEMANDE DE « SÉRIEUSES AMÉLIORATIONS »

M. André Lajoinie, président du groupe communiste de l'Assemblée nationale, a indiqué, mercredi 28 mars, après la réunion de son groupe, que celui-ci, « considérant que, dans l'état actuel, le projet gouvernemental [sur l'enseignement privé] comporte des riSques de perpétuer le dualisme scolaire et d'hypotéquer l'avenir du service public (...), souhaite de sérieuses améliorations sans lesquelles il ne pourrait l'approuver -. M. Lajoinie a demandé l'inscription, à la session de printemps, d'un projet de loi de finances rectifivative comportant des crédits supplémentaires pour l'enseignement public.

Les députés communistes demandent, aussi, l'organisation, au cours de cette session, d'un débat sur la fiscalité, ainsi qu'une déclaration du gouvernement sur les problèmes européens. Enfin, a indiqué M. Lajoinie, « les députés communistes considèrent qu'il n'est pas trop tôt pour engager la discussion sur la réforme électorale pour le scrutin des l'égislatives. Le groupe communiste « souhaite que soit engagée cette discussion au cours de la session de printemps. sur la base des engagements du président de la République, du Parti socialiste et du Parti communiste d'établir la représentation propor-

• Le SID a un nouveau chef. -M. Joseph Daniel est nommé, par décret du président de la République paru au Journal officiel du 27 mars, chef du service d'information et de diffusion (SID), placé sous la responsabilité du premier ministre. Il remplace M. Jean-Cyril Spinetta, dont il assurait l'intérim depuis novembre 1983.

[M. Joseph Daniel, quarante ans, plômé de l'Institut d'Études politiques diplôme de l'Institut d'etunes pourques de Paris et titulaire d'un doctorat de sciences politiques, avait été nommé chef adjoint du SID en octobre 1981, après avoir ensegné la sociologie politi-que à la faculté de droit d'Alger puis exercé différentes responsabilités à

GEORGES

par Eric Roussel

Une contribution décisive à notre histoire récente.

de singulières clartés sur celle que nous vivons".

La première grande biographie

"Un ouvrage équitable, sobre, complet."

### Méfiance persistante

Le premier d'entre eux est M. François Mitterrand lui-même, qui, entre les deux tours de l'élection présidentielle de 1981, s'était prononcé pour le respect des contrats blissements privés et pour la transformation des contrats simples en contrats d'association. En outre, a souligné le premier ministre, la logique du compromis Savary est bien celle d'une insertion de l'enseigne ment privé dans une école conçue comme un service public.

M. Mauroy a voulu, aussi, situer cette démarche dans l'évolution historique des rapports entre la gauche, socialiste et communiste, et l'Eglise. C'est là peut-être autant que sur la question du financement des écoles primaires privées par les communes que le bât blesse. M. Jean Poperen a rapidement contré le premier ministre, en lui faisant observer que deux sensibilités coexistent au sein du parti socialiste; autrement dit, les uns percoivent le catholicisme comme une force de conservation sociale, tandis que pour les autres la foi a été ou demeure le principe de leur engagement dans une action politique visant à transformer la société : il ne faudrait pas que le reglement de la question scolaire soit, en fait, la victoire des seconds sur les premiers.

M. Mauroy, qui a affirmé être « un premier ministre déterminé et sans états d'âme », a retrouvé ainsi le débat que provoquait déià sa politique économique et sociale, débat entre la fidélité aux valeurs traditionnellement défendues par la gauche et la capacité de celle-ci à diriger une société qui a évolué, parfois, plus vite qu'elle. Les compromis proposés le sont-ils avec cette société ou avec certains de ses secteurs oui résistent à tout changement ? L'affirmation polémique, par M. Mauroy, du fait que la gauche a été et n'a pas cessé d'être le « camo de la liberté » n'a pas suffi à masquer, aux yeux de certains socialistes, les détours contrariants que le gouvernement doit emprunter pour faire, face à la droite, les démonstrations de cette fidélité.

Au moment où il se voit contesté par une partie de ses propres amis, le premier ministre se heurte, de nou-veau, au refus des communistes de

Jean David - V.S.D.

Michel Jobert - Histoire

s'engager dans la voie qu'il indique. M. André Lajoinie, président du groupe communiste de l'Assemblée nationale, a réaffirmé l'hostilité de celui-ci à ce qui lui apparaît, dans les propositions du gouvernement, comme de nature à perpétuer le « dualisme scolaire ». Le PCF refuse les solutions imaginées par le premier ministre et le ministre de l'éducation nationale, et il annonce qu'il ne les votera pas en leur état actuel.

Mais ce n'est pas tout. Les communistes, dans la droite ligne de leur critique de la politique économique du gouvernement, demandent un débat sur la fiscalité. Puisqu'ils affirment que les moyens d'une autre politique existent. Dourvu Qu'on veuille les prendre là où ils sont, il n'est pas surprenant que, reprenant à leur manière une demande ancienne d'une partie des socialistes (particulièrement de M. Joxe), ils souhaitent faire la preuve que des « gisements fiscaux » existent. Cette position confirme, en la portant au plan parlementaire, la défiance du PCF vis-à-vis des principes mêmes de l'action gouvernementale. Le PCF, enfin, vise le président de

la République, lorsque, huit jours à peine après que celui-ci a indiqué que la réforme du mode d'élection des députés devrait être examinée à la session de printemps 1985 (le Monde du 23 mars), ils demandent qu'elle le soit dès maintenant. Les communistes demandaient inlassablement aux socialistes l'ouverture de discussions entre les deux partis sur ce point. En réclamant à présent un débat parlementaire, ils vont directement contre la démarche du chef de l'Etat. Celui-ci jugera-t-il que le « seuil » de la critique est encore respecté ? PATRICK JARREAU.

 Démission du président du conseil général de l'Ain. – M. Ro-land Ruet (UDF-PR) a annoncé, mercredi 28 mars, à Bourgen-Bresse, sa démission de la prési-dence du conseil général de l'Ain, en raison de la contrainte et de la fatigue dues à la fonction .. M. Ruet, né le 29 octobre 1921, présidait le conseil général de l'Ain depuis 1976.

Le prochain président sera choisi parmi les quatre vice-présidents. Deux d'entre eux, cependant, selon les observateurs, sont largement favoris. Il s'agit de MM. Jacques Boyon (RPR), conseiller référendaire à la Cour des comptes, maire de Pout-d'Ain, ancien député, et Guy de la Verpillière (UDF-PR), sénateur, maire de Lagnieu.





## LA PRÉPARATION DES ÉLECTIONS EUROPÉENNES

# M. Lecanuet : la Grande-Bretagne devrait être déférée devant la Cour européenne de justice

La «conviction» exprimée dimanche 25 mars par M. François Léotard, secrétaire général du Parti républicain, qu'il y aurait une seconde liste de l'opposition aux élections européennes ne provoque pour le moment que des réactions de défiance. Après M. Valéry Giscard d'Estaing au «Club de la presse» d'Europe 1, M. René Haby, ancien ministre et membre du bureau politique du PR, a adressé à M. Léouve de la latre lui reprochant par son attitude de tard une lettre lui reprochant par son attitude de « démobiliser les électeurs modérés ». M. Pierre Bas, député RPR de Paris, dénonce « le jeu machiavélique » de M. Léotard, qui se retournera, dit-il, contre

ses auteurs, car «l'électorat souhaite l'union de Popposition ». M. Jean Lecannet, président de PUDF, a lui aussi condamné ces « turbulences », tout en rappelant ses réticences envers la liste unique sur laquelle il figure pourtant en troisième position. Le maire de Rouen a critiqué également la proposition de M. Jacques Chirac demandant que la Grande-Bretagne quitte temporairement la politique agricole commune. Toutefois, M. Lecanuet propose de déférer l'Angleterre devant la Cour de justice européenne si elle ne respecte pas le traité de Rome.

En se réunissant pour une journée d'études à Versailles, mercredi 28 mars, sur le thème « Réflexions et propositions pour l'avenir », les sénateurs centristes ont évoqué l'immédiat et un futur plus éloigné. Hormis ce qui aurait pu être une décision mais qui est appara finale-ment comme une ébauche de proposition de leur président, M. Adolphe Chauvin, à savoir leur changement d'appellation au palais du Luxembourg (le groupe d'Union centriste des démocrates de progrès devrait s'intituler désormais Union centriste, afin de manifester sa volonté d'accueillir, le jour venu, des sénateurs siégeant soit dans d'autres groupes, soit parmi les non-inscrits), les sénateurs ont débattu de l'échéance européenne.

M. Jean Lecannet a, une nouvelle fois, rappelé ses réticences envers la liste unique de l'opposition, ajoutant toutefois: « Je juge tout à fait fâcheux les turbulences actuelles. Il faut que nous imposions la disci-pline là où elle n'est pas respectée. » Il a appelé ses collègues à consti-

tner dans leurs départements des comités de soutien à la liste conduite par M= Veil. Après avoir dressé le tableau de la situation internationale, avec des « points de lumière » (non-réplique des Soviétiques aux installations des premières fusées Pershing; stagnation des mouvements pacifistes; effort américain en faveur du rétablissement de l'équilibre militaire; difficultés des Soviétiques en Afrique australe notamment) et des e points sombres > («l'échec épouvantable » de

l'Occident au Liban; la domination soviétique an Cambodge, an Viet-nam et au Laos; le poids de Kadhafi sur les musulmans intégristes; la - chape de plomb - étouffant la Pologne: la « page tournée » en Afghanistan). M. Lecanuet a souhaité que le gouvernement organise un débat sur l'Europe au Parlement. Se demandant si le gouvernement ne se satisfait pes de différer ses déci-sions après le 17 juin pour « laisser planer le flou sur les concessions qu'il aurait déjà acceptées », le président de la commission des affaires étrangères et de la défense du Sénat a jugé « irréaliste » de souhaiter que la Grande-Bretagne quitte l'Europe. Après avoir observé que Georges Pompidou en avait proposé l'entrée, il a affirmé : « Il ne faut pas que les héritlers renoncent à l'héritage après l'avoir pratiqué pendant une longue période.

A ses yeux, on ne pent « imaginer une Europe sans la Grande-Bretagne», et il a suggéré que cette dernière soit « déférée devant la Cour de justice ».

Les sénateurs centristes ont d'autre part décidé de proposer la création d'une commission de contrôle sur la gestion de la SNCF, en raison notamment de son endettement - évalué à 65 milliards de francs, dont 21 milliards de devises, an 31 juillet 1983, au lieu de 30 milliards en 1979, - et sur l'installation des comités d'établissement. Leur exposé des motifs chiffre à quelque deux cents millions le coût de deux mille cheminots considérés comme des permanents consacrant leur

temps au fonctionnement des délégations de personnel, de comités d'établissement, ou de comités d'hygiène et de sécurité...

 A cette demande de M. André Fosset (Hauts-de-Seine) s'est ajou-tée celle de M. Pierre Vallon (Rhône) sur les modalités de fonctionnement du service nublic des

De son côté, M. Daniel Hoeffel (Bas-Rhin) a présenté les grandes lignes d'une proposition de loi pour garantir l'indépendance de la fonction publique », BR en assurant notamment la neutralité politique des hauts fonctionnaires. MM. Pierre Salvi (Val-d'Oise). Jean Colin (Essonne) et Roger Boi-leau (Meurthe-et-Moselle) ont présenté un texte visant à instituer une - charte de la fonction publique ».

A ces décision s'ajoute le dépôt d'une proposition de loi constitution-nelle de M. Louis Jung (Bas-Rhin) tendant à « insérer dans le préam-bule de la Constitution la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, signée à Rome le 4 novembre 1950 ». Dans son exposé des motifs, le sénateur justifie cette demande par la préoccupation des Français sur l'avenir de certaines des libertés fondamentales. Il rappelle que la convention européer consacre et garantit notamment la liberté de « manifester sa conviction individuellement ou collectivement par le culte et par l'enseignement... ». De cette façon, les séna-teurs centristes ont abordé l'un des sujets principaux inscrits à l'ordre du jour de la prochaine session : le projet de loi sur la presse. M. Jean Cluzel (Allier) a émis un premier jugement négatif sur ce texte improvisé -, « inadéqual - et convient de prendre des dispositions, celles-ci devraient sontenir le pluralisme au lieu d'attaquer la concen-

A. CH.

Dans un entretien publié par Magazine-Hebdo du jeudi 29 mars, M. Jean-Marie Le Pen indique que la liste qu'il conduira aux élections européennes s'intitulera Front d'opposition national pour l'Europe des patries. Le président du Front national affirme qu'elle comprendra probablement des parlementaires de l'opposition, des anciens parlementaires européens, des personna-lités de grand rayonnement natio-nal » ainsi que « des surprises ».

Interrogé sur une éventuelle parti-cipation de l'acteur Alain Delon à cette liste ou à celle de son comité de soutien, M. Le Pen répond : « Je serais personnellement ravi qu'Alain Delon souhaite être sur l'une ou sur l'autre. Mais il ne m'a pas fait connaître son intention. Je crois que là on tire des déductions

de relations de sympathie qui ne sont pas, en tous les cas, concrétisées. Ce sera peut-être une des sur

M. Le Pen annonce que sa liste

L'ancien député poujadiste ajoute: « Dans le fond, plus on me connaît plus on m'aime. » Il réaf-firme que son objectif est, le 17 juin, de « battre le Parti communiste » en obtenant entre 10 % et 15 % des

A propos de l'attitude de M. Jacques Chirac, M. Le Pen affirme que le président du RPR - va finir par être tellement au centre qu'il va rejoindre les scores d'un certain nombre de centristes. Car à la vérite, dit-il, il est très difficile de plaire à la fois à tout le monde et à son père. De toute évidence le prési-dent du RPR est obsédé par sa stra-tégie présidentielle et la volonté d'obtenir au moins 51 % des Français. Il est en cela plus réaliste que Valéry Giscard d'Estaing (...) Moi je n'ai pas cette préoccupation. (...) La première étape du grand redressement national, c'est de battre le Parti communiste ».

Parlant des difficultés de l'Europe des Dix, M. Le Pen estime que, « dans la mesure où l'Angleterre se mettrait dans la situation d'empécher le fonctionnement normal de l'Europe, il y aurait lieu de proposer un référendum sur la sortie ou le maintien de l'Angleterre ».

### SEIZE OPPOSANTS SURINAMIENS EXPULSÉS DE GUYANE

(De notre correspondant.)

Cayenne. – Le préfet de la Guyane, M. Claude Silberzahn, a iustifié, lundi 26 mars, au cours d'une conférence de presse, l'expulsion du département, intervenue le samedi 24 mars, de seize personnes d'origine surinamienne, munica pour la plupart de passeports hollandais, qui ont été transportées par un avion militaire à Saint-Martin (Antilles nécriandaises).

M. Silberzahn a laissé entendre que ces expulsions ont été prononcées parce que ces seize personnes. trouvées en possession d'armes de poing et de pistolets, étaient suspectées de préparer des actions subversives contre le régime instauré au Suriname par le lieutenant-colonel Bouterse.

### Au Conseil d'Etat

### L'ÉLECTION MUNICIPALE DE VAL-D'ISÈRE EST ANNULÉE

Le Conseil d'Etat a annulé, mercredi 28 mars, l'élection municipale de Val d'Isère (en Savoie). La haute juridiction a estimé que la dif-fusion par M. Degouey, tête de liste d'intérêt local élue en mars 1983, d'un tract e gravement dissamatoire » à l'encontre de M. Mattis, maire sortant et tête de la liste «Union pour Val-d'Isère» avait altéré la sincérité du scrutin.

Le Conseil d'Etat rendra, dans les prochains jours, ses arrêts relatifs aux élections municipales de Thion-ville (Moselle) et de Houilles (Yve-lines). M. Racine, commissaire du gouvernement, a conclu, le 28 mars, à l'annulation des scrutins de mars

A Thionville, où la liste du maire sortant communiste, M. Souffrin, l'avait emporté dès le premier tour avec 10 180 voix (51.25 % des suffrages exprimés) contre 9 682 voix (48,74 %) à la liste d'opposition conduite par M. Lacroix (RPR), M. Racine a retenu comme motif d'appulation que le proime contre d'annulation que le maire sortant, également directeur de l'office des HLM, avait fait distribuer une lettre, peu de temps avant le scrutin, aux habitants d'une cité HLM de la

A Houilles, où la liste du maire sortant communiste M. Seleskovitch avait obtenu au second tour 6 867 voix (50,64 %) contre 6 693 voix (49,35 %) à la liste d'opposition conduite par M. Mahiet (RPR), le commissaire du gouvernement a également demandé au Conseil d'Etat d'annuler l'élection. M. Racine a estimé que le fait qu'un responsable local d'un parti politique soit venu dans un bureau de vote pendant le déroulement du scrutin, pour pointer les electeurs qui n'avaient pas encore voté et les inciter à se rendre aux urnes, constituait une atteinte à la sincérité du scrutin.

A Thionville comme à Houilles, ies tribunaux administratifs, avaient rejeté en première instance les

. . 🖘 🕶 🦦 - July **2018** vija a 👸 :4 × 5∎ -------

1 2 APC

C 39

5 -70°C

10 22

40 7 .

100

ام مر

07 - 64 **79**60 - 3

PIN

. A Agricon

77

4.1

io la de Maria

· • •

A Page

· 🦇

1 196 1

2.15.100

er i e e e

3 - 7

# Le premier ministre promet à M. Estier « d'examiner le dossier »

L'Unité, hebdomadaire du PS, publie, dans son numéro du 30 mars, un bref éditorial de son directeur, M. Clande Estier, président de la commission des affaires étrangères

\*\*Pierre Mauroy a raison d'affir
L'Unité, hebdomadaire du PS, publie, que la fermeture du buse des journalistes accrédités au soir.

\*\*M. Jacques Baumel, président du criterie grave.\*\*

\*\*M. Jacques Baumel, président du criterie grave.\*\*

\*\*Pierre Mauroy a raison d'affir
\*\*Pierre Mauroy a raison d'affir
\*\*Tenne de la presse \*\*, député RPR des Hauts
\*\*Tenne de la presse \*\*, député RPR des Hauts
\*\*Tenne de la presse \*\*, député RPR des Hauts
\*\*Tenne de la presse \*\*, député RPR des Hauts
\*\*Tenne de la problème, mercredit de la commission des affaires étrangères de la presse \*\*, député RPR des Hauts
\*\*Tenne de la presse \*\*, député RPR des Hauts
\*\*Tenne de la presse \*\*, député RPR des Hauts
\*\*Tenne de la presse \*\*, député RPR des Hauts
\*\*Tenne de la presse \*\*, député RPR des Hauts
\*\*Tenne de la presse \*\*, député RPR des Hauts
\*\*Tenne de la presse \*\*, député RPR des Hauts
\*\*Tenne de la presse \*\*, député RPR des Hauts
\*\*Tenne de la presse \*\*, député RPR des Hauts
\*\*Tenne de la presse \*\*, député RPR des Hauts
\*\*Tenne de la presse \*\*, député RPR des Hauts
\*\*Tenne de la presse \*\*, député RPR des Hauts
\*\*Tenne de la presse \*\*, député RPR des Hauts
\*\*Tenne de la presse \*\*, député RPR des Hauts
\*\*Tenne de la presse \*\*, député RPR des Hauts
\*\*Tenne de la presse \*\*, député RPR des Hauts
\*\*Tenne de la presse \*\*, député RPR des Hauts
\*\*Tenne de la presse \*\*, député RPR des Hauts
\*\*Tenne de la presse \*\*, député RPR des Hauts
\*\*Tenne de la presse \*\*, député RPR des Hauts
\*\*Tenne de la presse \*\*, député RPR des Hauts
\*\*Tenne de la presse \*\*, député RPR des Hauts
\*\*Tenne de la presse \*\*, député RPR des Hauts
\*\*Tenne de la presse \*\*, député RPR des Hauts
\*\*Tenne de la presse \*\*, député RPR des Hauts
\*\*Tenne de la presse \*\*, député RPR des Hauts
\*\*Tenne de la presse \*\*, député RPR des Hauts
\*\*Tenne d de l'assemblée nationale, au sujet des mesures prises par le préfet de police de Paris à l'encontre des journalistes accrédités à la police judi-

« Nous n'avons pas, ici, à juger si la mutation du commissaire Gen-thial, qui est à l'origine de l'actuelle agitation, étail ou non justifiée, bern M. Estier. Ce qui ne nous em-pêche pas de penser qu'elle aurait été mieux comprise si elle avait été mieux expliquée. Nous disons en revanche au ministre de l'intérieur, avec toute l'amitié que nous avons

### CORRESPONDANCE

### A propos d'un livre du capitaine Barril

M. Pierre Novat, directeur de Pacific Productions et coéditeur avec les Presses de la Cité du livre à parattre du capitaine Paul Barril, nous a adressé un droit de réponse après notre article sur « Les dessous de l'affaire Genthial » (le Monde du

Le capitaine Barril, actuellement en disponibilité, a accepté de signer un livre d'entretiens, coédité par les Editions Pacific Productions et les Presses de la Cité. Je tiens à préciser que M. Jean-Edern Hallier n'est le mentor de personne dans cete af-

Enfin, il est anormal que votre collaborateur, Edwy Pienel, ait affirmé sans preuve que ce livre au-rait fait l'objet d'une négociation avec l'Elysée. Ce passage, écrit sans guillemets, nous porte le plus grand préjudice, sur lequel je fais, d'ores et dėja, toutes réserves, paisqu'il laisse entendre que le contenu de ce livre pourrait être manipulé, voir censuré par les services de la présidence de

Pierre Mauroy a raison d'affirmer qu'« il ne faut pas confondre » l'information avec l'indiscrétion > systématique ». Mais il est trop facile de rendre les journalistes res-ponsables d'Indiscrétions ou de « fuites » qui, de toute évidence, viennent d'ailleurs, écrit M. Estier qui est lui-même journaliste. Est-ce vraiment la faute des journalistes si le contenu du rapport du préfet de police de Paris sur le manque d'effectifs s'est retrouvé dans un hebdo-madaire? Est-ce que le Canard en-chaîne a besoin d'avoir des accrédités à la préfecture de police pour publier des documents qui lui parviennent, blen sûr, par d'autres

» Les journalistes, en tant que corps collectif, ne sont pas audessus de tout soupçon. Mais la n'est pas le problème. Aucun gou-vernement dans le passé n'a tiré profit de s'en être pris à la presse. Un gouvernement de gauche devrait s'en souvenir et rapporter très vite la mesur prise ».

M. Estier s'est exprimé dans les mêmes termes en s'adressant au promier ministre, mercredi 28 mars, au cours de la seconde journée d'étude du groupe socialiste de l'Assemblée nationale. M. Mauroy avait, dans son discours devant les députés socialistes, affirmé que « le combat de la liberté, mais aussi de la respon-sabilité, c'est le combat de ceux qui veulent que les serviteurs de l'État respectent les règles de discrétion qui sont celles de leurs charges ».

### Une insulte >

Le premier ministre, selon M. Estier, a observé qu'il n'était pas fui-même « directement » à l'origine de la décision de fermer la salle de presse du quai des Orfèvres. Il a in-diqué son intention d'« examiner le dossier ». Le bureau exécutif du PS

soir.

M. Jacques Baumel, président du 
« Conseil national pour la liberté de 
la presse », député RPR des Hautsde Seine, estime, pour sa part qu'il 
s'agit d'une » nouvelle atteinte à la 
liberté de l'information ». M. Philippe Malaud, président du Conseil 
national des indépendants paysans 
(CNIP), assimile cette décision à 
l'une « des metures près totalitaines. l'une . des mesures très totalitaires d'un gouvernement marxiste aux abois ». « L'ordre et la démocratie ne pourront être rétablis dans ce pays, ajoute-t-il, sans l'élimination des Defferre et Badinter, la répression des escroqueries électorales et la fin de la « criminophilie ».

Selon la CGT, qui tenait le 28 mars, une conférence de presse consacrée à la réforme de la police, · pour faire face aux fuites réelles qu'on a pu constater, on se trompe de cible ». « Ce n'est pas avec ce type de mesures qu'on y arrivera e estime M. Gérard Gaumé, secrétaire confédéral, qui insiste sur e les responsables qui dans la police comme dans la haute administration ou les directions d'entreprises nationalisées (...) ne respectent pas les orientations fixées par le gouvernement . La CGT souhaite que la réforme de la police fasse l'objet d'un vaste débat et preme la forme d'une loi, prévoyant notamment « une pleine responsabilisation des personnels de police, l'unification des corps de la police et une forma tion permanente ambitieuse »

nome des policiers en civil (SNAPC), les mutations comme la fermeture du bureau de presse du quai des orsevres « vont à l'encontre de la trasparence de l'institution policière et constituent une insulte sans précédent à l'ensemble des po-liciers exerçant à la direction de la police judicaire. » Selon M. Robert Naud, secrétaire général du Syndi-cat des commissaires de police, « on retourne à l'obscurantisme d'autrefols. On va obliger les journalistes à écouter les ragots: »

Pour le Syndicat national auto-

### UN RAPPORT DU PRÉFET DE POLICE SUR LES EFFECTIFS

# Une nouvelle « fuite »

Le bureau de presse du 36, quai des Orfèvres est fermé. Mais le préfet de police de Paris, M. Guy Fougier, veille toujours scrupuleusement à la chasse aux fuites ... Sans succès. Voici un nouveau rapport, signé par le préfet et daté du 12 mars.

Une cluite > ? Non, plus sim-plement une information. Adressé aux cabinets du ministre de l'intérieur, du secrétaire d'Etat chargé de la sécurité publique et du directeur général de la police nationale, ce rapport concerne à nouveau l'évolution des effectifs de gradés et gar-diens de la paix de Paris et des trois départements de la petite couronne. S'il ne contient aucun secret d'Etat, il permet de rendre plus transperent un débat technique aux incidences politiques non négligeables, étant donné le conflit latent sur la sé-curité entre le gouvernement et

la mairie de Paris. Ce texte marque une évolution par rapport au précédent rapport de M. Fougier, du 15 fé-voier, partiellement publié par le Point, qui semblait être un cri d'alarme sur le manque d'effectifs policiers en région pari-sienne, Le ton est moins catégorique et les propositions ont évolué. « Il est difficile d'accepter de voir partir des policiers pour la province », écrivait M. Fougier le 15 février, qui pro-posait que le « mouvement général » des mutations, pour 1984, soit limité à 300 policiers et non 715 comme prévu et de-

mandait le blocage pur et simple

des demandes incividuelles de mutations (cas sociaux, policiers originaires d'outre-mer, etc.). Le 12 mars, en revanche, il accepte 650 départs vers la province, au titre du mouvement général, et 100 au titre des demandes indi-viduelles. Cette évolution confirme a posteriori le caractère routinier de ces rapports du pré-fet de police de Paris qui tente, en bon gestionnaire, d'être mieux servi que la province lors de la répartition des effectifs à la sortie des écoles de gardiens.

### Quantité et qualité

L'état des lieux, tel qu'il ressort du dernier rapport de M. Fougier, est le suivant : 1630 départs (420 retraités, 360 départs fortuits, - décès, promotions, sanctions -715 mutations du mouvement général et 135 demandes individuelles) compensés par 1 130 mises en fonction, soit une perte de 500 policiers en tenue pour les quatre départements. Alors que le préfet de police suggérait, le 15 février, une « diminution drastique du volume des départs par muta-tion », il prend acte désormais que la direction générale opte plutôt pour « une augmentation du nombre des affectations de

En clair, le ministère refuse le nisque d'un affrontement social d'envergure avec les personnels parisiens qui, provincieux d'ori-gine en majorité, aspirent à quitfrais émoulus des écoles seraient affectés, en supplément du contingent prévu, à la région parisienne. Le déficit ne serait plus dès lors que de 100, si l'on ne remet pas en cause le mouve-ment de personnel prévu, M. Fougier voudrait quand même limiter le volume des mutations pour éviter tout manque

Le conflit avec les organisations syndicales des policiers en tenue et notamment la principale d'entre elles, la FASP, est ce-pendant loin d'être apuré. En conclusion de son rapport, M. Fougier estime que « les perspectives de recrutement en 1985 conduisent à prévoir un déficit supplémentaire encore plus marqué : quasiment il nécessitera, pour l'éviter, l'arrêt pur et simple des départs vers la province ». De plus, le préfet de police répugne au « renforcement de fonctionnaires anciens et expérimentés par des stagaires (qui) constitue indiscuta-blement, pour une formation, une réduction qualitative de son potentiel d'activités ». La FASP, à l'inverse, voit d'un bon ceil l'arrivée de policiers mieux sélectionnés et mieux formés, plus jeunes et plus diplômés que par le passé.

Reste, au-delà des arouties chiffrées, l'éternelle question : l'urgence porte-t-elle sur la quantité de policiers ou la qualité de leur trevail ?

EDWY PLENEL.

# PHOTOCOPIE COULEUR

SUR PAPIER ORDINAIRE / PAPIER PHOTO - REDUCTION / AGRANDISSEMENT ンルビジュラ 75, RUE BAYEN 75017 PARIS - TEL. 572.41.46+

RECTIFICATIF. - M. Maurice Papon a été préfet de police de Paris de 1958 à 1967 et non ministre de l'intérieur comme nous l'avons indi-qué par erreur dans l'article titré Les suites des mutations de poli-ciers – L'immobilisme et ses alibis - paru dans le Monde du

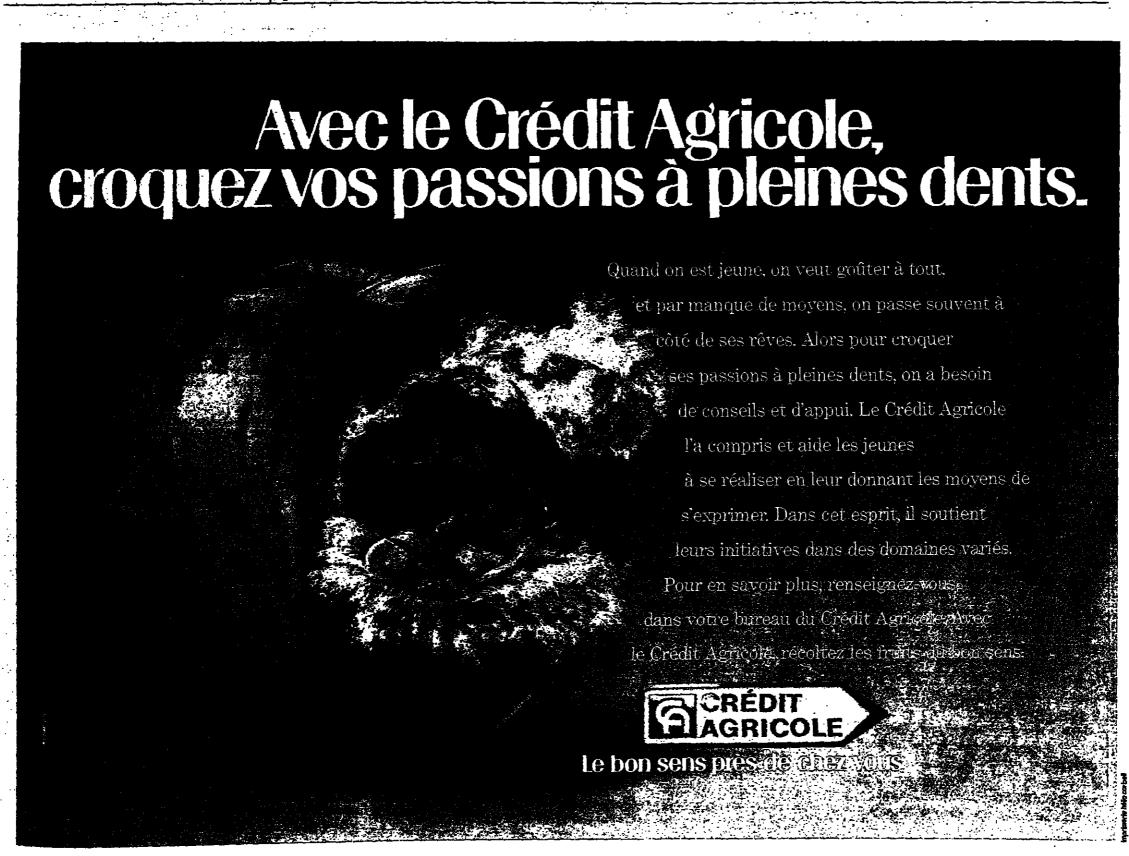

# Les avions « renifleurs » : histoire d'une « invention » EN BREF

Dans un premier article (le Monde du 29 mars), nous avons raconté comment les « inventeurs » des avions renifleurs avaient procédé, de 1965 à 1976 en Espagne et en Suisse notamment, à des recherches infructueuses d'eau et de pétrois. Nous évoquons ci-dessous les anpuis, parfois involontaires, dont ils ont bénéficié dans trois milieux influents: les services spéciaux français, l'Eglise et la démocratie

Qui fut escroc, qui fut berné? Huit ans après les premiers - reniflages », magistrats et députés, au fil de leurs auditions, vont s'efforcer de dévoiler l'identité du génial architecte de la duperie. Le comte Alain de Villegas? On le dit auiourd'hui ruiné et brisé, courant le monde à la poursuite de ses

Escroc, l'extravagant Aldo Bonassoli, manipulateur en chef des appareils? Au moins dans la dernière période, a-t-il grossièrement truqué sa quincailierie. Mais le mobile échappe. L'argent? Aujourd'hui il ne roule apparemment pas sur l'or.

Imaginer alors un complot, unissant l'entregent de Me Jean Violet. la roublardise d'Aldo Bonassoli, la naiveté du comte? Mais on ne discerne ni les affinités, ni les intérêts communs au petit technicien italien toqué d'alchimie et à l'avocat d'affaires, commensal des cardinaux et excellences.

Le polar refermé, le maître d'œuvre et le mobile demeurent mystérieux. Mais quel fabuleux décor, quels personnages! On comprend mieux à présent comment les « inventeurs », de bonne foi ou II. - Le sacré et le secret

par Daniel SCHNEIDERMANN

non, sont parvenus jusqu'au pactole. Trois lignes de protection ont été désarmées en douceur par l'avocat d'affaires, Mª Jean Violet. Lié aux services spéciaux français, il a endormi ELF-Aquitaine. Familier de la hiérarchie vaticane, il a chloroformé le très catholique patron de l'Union de Banques Suisses. Militant en coulisses de la droite conservatrice européenne, il - par ses références - rassuré le ment français de l'époque (1976).

> Le père du pétrole tricolore

Notre erreur a été de croire que les gens qui travaillent pour les services spéciaux étaient forcé-ment des patriotes », avoue aujourd'hui, contrit, un des hauts dirigeants d'ELF. Le groupe lui-même, pour protéger ses installations, ses puits et son avance technologique de la curiosité des majors - américaines, emploie nombre d'anciennes « barbouzes ». Ainsi, M. Jean Tropel, ancien du Service 7 - du SDECE, et à 'époque responsable de la sécurité à ELF-Aquitaine, fait accorder aux · avions renificurs », sur simple ap-pel téléphonique, les autorisations de survol du territoire français.

Le groupe est alors présidé par M. Pierre Guillaumat, qui a luimême collaboré avec le contre-espionnage français en Afrique du nord durant la dernière guerre. De cette période, le père du pétrole tricolore a gardé des relations qui facilitent la « symbiose » avec Me Violet et ses protégés. Gaulliste de cœur, introduit dans l'entourage du général de Gaulle, Me Violet était un correspondant suffisam-ment important du SDECE pour traiter directement avec sa direction. Sa bonne connaissance des milieux politiques allemands avait fait de lui, au début des années 60, un agent important du rapproche-

Contrairement à ce que l'on a pu penser, l'avocat d'affaires n'avait, en 1976, nullement - décroché »

ment franco-allemand.

Les services français ne sont pas seuls alléchés par cette technologie prometteuse. Dans les photos d'archives d'Aldo Banassoli, assistant aux expériences des inventeurs en Espagne, avant l'affaire ELF, on remarque une silhouette longiligne et élégante : celle de M. Crosby Kelly, homme d'affaires américain, ancien cadre supérieur d'entreprises d'armement d'outre-Atlantique, un temps en poste à Cuba, l'un des organisateurs en Belgique des cérémonies marquant le bicentenaire des États-Unis. Apparition fugitive.

Pour sa part, M. Daniel Boyer, liquidateur, à la fin de l'aventure, de plusieurs sociétés des «inventeurs », nie appartenir à la CIA. Président des démocrates américains en Europe, il n'en prend pas moins à cœur son travail idéologi-que en faveur des États-Unis. Depuis que cet Américain francophile est devenu propriétaire de la revue mensuelle beige l'Événement, en 1983, les reportages apologétiques sur la politique extérieure américaine y fleurissent. Les activités de M. Boyer n'ont pas pu laisser indifférents les services français.

En même temps qu'il s'ouvre les portes d'ELF-Aquitaine Me Violet, grâce à ses relations catholiques, gagne la confiance du président de l'Union de Banques Suisses,. M. Philippe de Weck. Intermédiaire entre les deux hommes : le Révérend Père Dubois, dominicain autre « correspondant » des services français, décédé en 1979 qui a déja intercédé auprès du pape Paul VI pour faire obtenir à son ami Jean Violet la cravate de commandeur de l'ordre de Saintdonné au Vatican des consultations juridiques, disposait d'amis puissants, comme le cardinal Benelli, décédé en 1982, surnommé . le faiseur de papes .. Quant à M. Daniel Boyer, il est dépositaire exclusif, dans plusieurs pays euro-péens, du copyright de la « Biblioteca Apostolica Vaticana», qui édite de très couteux fac-similés d'ouvrages d'art des collections du

Tout an long, l'affaire baigne dans le sacré. Avant chaque réunion rassemblant les . inventeurs .. les dirigeants de haut niveau d'ELF, et souvent le chanoine Marmier, ami de M. de Weck, une messe est célébrée. Coïncidence ? L'un des tout premiers financiers du comte de Villegas, le riche industriel lombard Carlo Pesenti, est également administrateur du Banco

Une goutte d'eau

Tout naturellement, l'équipe va puiser ses soutiens politiques dans les rangs de la démocratiechrétienne et de la droite. M. Antoine Pinay, d'abord, dont le seul nom inspire le respect à MM. Pierre Guillaumat et Valéry Giscard d'Estaing. Mais aussi l'Allemand Franz-Joseph Strauss, l'ancien ministre italien Andreotti et des parlementaires belges, britanniques, français, qui côtoient réguliè-rement Me Violet et les « inventeurs - dans plusieurs clubs conservateurs : d'abord l'Académie européenne de science politique, animée par un théoricien belge, Florimond Damman, décédé en 1979, qui eut le bon goût de laisser derrière lui de copieuses archives. Ensuite, une Union paneuropéenne créée en 1922, animée par le député européen Otto de Habsbourg et qui a pour vocation officielle de • réaliser les Etats unis d'Europe - en réclamant pour · les pays d'Europe centrale : le libre exercice de leur autodétermination.

Ces personnages sont unanimes à vouer à l'oncle Sam l'admiration que mérite le rempart du - monde

A l'occasion, ces démocrateschrétiens ne répugnent pas à frayer avec des représentants de l'extrême droite. En Belgique, mais aussi en Europe : les «inventeurs» entre-tiennent les meilleures relations avec l'ancien ministre espagnol de l'information et du tourisme, M. Alfredo Sanchez Bella (voir encadré). On voit ici ou là poindre la silhouette de personnalités grecques proches des colonels, ou sud-

La cause de l'Afrique du Sud mobilise beaucoup nos héros. M. Pinay est président d'honneur de l'Association des amis des com-munantés sud-africaines. M. Daniel Boyer a été très proche du leader angolais antimarxiste Jonas Savimbi, qu'il a rencontré par l'inter médiaire de l'éditeur et écrivain Dominique de Roux, décédé en 1977. L'Académie européenne de science politique était en contact étroit avec l'ambassade de la République sud-africaine à Bruxelles. L'Afrique du Sud, quelles que piera ses faiblesses, est le gardien loyal et déterminé des valeurs morales et spirituelles du monde libre occidental. [Ses] ressources financières et de main-d'œuvre ne sont pas illimitées. Nous espérons une participation plus directe et plus intense de la part de nos amis du monde libre -, explique un long texte retrouvé dans les archives de Florimond Damman.

C'est de l'hôtel Carlton de Johannesbourg que le comte de Vil-legas adresse une lettre à Florimond Damman pour le féliciter du choix de M. Bernard Destreman, alors secrétaire d'État français aux affaires étrangères, comme mem-bre perpétuel de l'Académie euroune de science politique. Les financiers des « inventeurs », selon le rapport de la Cour des comptes (rapport Giquel), se prétendent en mesure d'approcher certains chefs d'État comme (...) M. Vors-ter en Afrique du Sud ». Il semble en tout cas que ce pays a davan-tage perdu que gagné à ces « aven-tures renifleuses ». Il a reconnu avoir dépensé environ 35 millions de francs, en 1973 et 1974, en recourant sans succès à « une technique nouvelle » de détection d'hy-drocarbures. Une goutte d'eau, engloutis par ELF-Aquitaine.

Ce tableau ne lève certes pas à lui seul les nombreuses interrogations qui subsistent dans cette affaire. Il montre seulement comment notabilité et gages de bonne moralité firent fonction de sérieux scientifique. Et comment un groupe pétrolier à la compétence reconnue put se laisser prendre à une entourloupe qui fera sans doute les délices des historiens à

RELIGION

Cette enquête a été réatisée avec l'aide de Guv Porte à Marseille, Isabelle Vichniac à Genève et Véronique Maurus.

Jean-Paul II vient d'adresser aux

religieux et religieuses de l'Eglise

catholique une exhortation apostoli-

que, intitulé le Redemptionis donum

(le Don de la Rédemption), sur la

vie religieuse. Composé dans le ca-

dre des cérémonies qui clôturent

l'Année sainte, ce document d'une

cinquantaine de pages prend la

forme d'une méditation spirituelle

sur la vie consacrée des religieux à

la lumière du mystère de la Ré-

Le texte n'a rien de juridique. Le

pape n'y fait allusion ni aux ré-

formes de la vie religieuse engagées

depuis Vatican II ni aux documents

publiés depuis par la congrégation

romaine des religieux et instituts sé-

culiers. En revanche, les références

scripturaires abondent.

demption.

Jean-Paul II public une exhortation apostolique

sur la vie religieuse

### Le commissaire inculpé de corruption est libéré

La chambre d'accusation de Paris présidée par M. Louis Gondre a fait droit, le 28 mars, à la demande de mise en liberté de M. Rémy Leclair, rondissement de Paris, inculpé, depuis le 5 janvier, de corruption pas-sive de fonctionnaire et qui avait été

Il est reproché au commissaire d'avoir reçu, en 1983, une trentaine de milliers de francs d'un proprié-taire de deux établissements de nuit du quartier des Champs-Elysées, M. Michel Ammel, qui de cette facon avait obtenu du policier une sur-veillance particulière de ses établissements. M. Ammel, inculpé de corruption active, reste détenu.

### Les nouveaux réfugiés besques interdits de séjour dans le Sud-Ouest

Bayonne. - Le ministère de l'intérieur a publié le 28 mars le texte d'une circulaire adressée au préfet des Pyrénées-Atlantiques à propos de l'accueil des réfugiés basques es-pagnols. « En ce qui concerne les ressortissans espagnols d'origine basque qui demandent le statut de réfugié politique, il a été décidé pour l'avenir de ne pas les autoriser à résider dans les autor départe. à résider dans les neuf départe-ments du Sud-Ouest où leur pré-sence est susceptible de troubler l'ordre public », est-il écrit.

Selon le collectif d'avocats attachés à la défense des réfugiés basques, cette circulaire constitue une violation de la convention de Genève que la France a ratifiée en 1961. Tout Etat contractant, indique l'article 26 de ce texte, accordera aux réfuglés se trouvant régulière ment sur son territoire le droit de choisir librement leur résidence.

Les avocats indiquent aussi que, d'après la convention de Genève, toute différence de traitement en fonction de la race ou du pays d'origine du réfugié est interdite. Dans le cas présent soulignent-ils seuls les ressortissants espagnols d'origine basque som visés.

Les avocats contestent enfin l'efficacité de la mesure d'éloignement proposée : trois réfugiés basques, rappellent-ils, ont été victimes d'at-tentats dans la région parisienne, où ils avaient élu domicile. - (Cor-

 Un pilote tué au cours de manœuvres. - Un avion de combat Jaguar, de la base d'Estres (Bouchesdu-Rhône), s'est écrasé, mercredi 28 mars, sur le territoire de la commune de Berzème (Ardèche), au cours d'un vol tactique. Le pilote a été tué. C'est, en quinze jours, de-puis le début des grandes manœu-vres nationales de l'armée de l'air française, le quatrième accident sur-venu à un avion militaire participant à des exercices, et le deuxième accident mortel

Après une « Salutation », pour si-

tuer l'exhortation apostolique dans le contexte de l'année jubilaire de la

Rédemption, Jean-Paul II déve-

loppe, dans un deuxième chapitre in-

titulé « Vocation », le sens profond

de la vie religieuse, sous forme de

commentaire de l'épisode évangéli-

que du jeune bomme riche

(Mat. 19, 16-30). Dans un troisième

chapitre, « Consécration », le pape

### Un homme s'accuse du meurtre d'un chauffeur de taxi parisien

Un bomme de vingt-cinq ans, Serge Pollet, sans domicile fixe, s'est accusé, mardi 27 mars, du meurtre du chauffeur de taxi parisien Belkacem Bensid, cinquame ans, tué de plusieurs comps de couteau à la gorge dans la mait du 22 au 23 mars au bois de Boulogne. Serge Pollet a donné aux policiers une version détaillée du drame qui incite à le soupçonner fortement d'en être l'auteur. Il a expliqué l'acte dont il s'accuse par le fait qu'il était sans ressources et qu'il avait alors décidé d'attaquer un chanffeur de taxi pour se procurer de l'argent. Selon ses avent, il aurait été sous le coup d'une déception. Il aurait en l'intention de s'engager dans la Légion étrangère, mais en l'aurait refusé pour cause de myopie.

Le meurtrier présumé a été pré-senté à M™ Martine Anzani, juge d'instruction à Paris, inculpé d' - homicide volontaire » et écroué. Line reconstitution des faits devrait rapidement avoir lieu. Le meurtre de Belkacem Bensid avait provoqué des manifestations de chauffeurs de taxi la muit même du meurtre et le lendemain dans la matinée (le Monde du 24 mars). Une commission professionnelle des taxis, alors mise en place sous la présidence du préfet de police de Paris, vient de proposer deux mesures pour une protection plus efficace des chaufeurs. Il s'agirait de placer dans le véhicule, comme c'était le cas jadis, une vitre séparant le conducteur des clients et d'équiper les portières arrière d'un système de verrouillage.

### M. Guy Debord et l'affaire Lebovici : procès en diffemation

Mis en cause par le Journal du dimanche dans deux articles publiés les 11 et 18 mars et consacrés à l'enquête sur l'assassinat de Gérard Le-bovici, M. Guy Debord, théoricien da « situationnisme », vient d'assi-gner cet hebdomadaire en diffama-

Les deux citations directes repro chent à l'hebdomadaire d'avoir présenté M. Debord comme le « mauvais ange » du producteur assassiné, « un méphisto de pacotille pour une vraie tragédie, celle de l'envoute-ment d'un homme - qui « aurait vendu son ame à ce gourou ». Le plaignant retient aussi un passage de l'article du 18 mars dans lequel il était affirmé que « pour beaucoup de policiers la piste la plus sérieuse s'arrête dans l'entourage de Guy

L'affaire sera appelée le 3 mai devant la dix-septième chambre correctionnelle de Paris qui fixera alors la date à laquelle elle sera plaidée.

### La tuerie d'Auriol : M. Debizet et ses six co-inculpés en cour d'assises

La chambre d'accusation de la cour d'appei d'Aix-en-Provence a décidé jeudi 29 mars de renvoyer M. Pierre Debizet, ancien « patron » du SAC, le service d'action civique, organisation dissoute par le conseil des ministres, et ses six co-inculpés, devant la cour d'assises des Bouches-du-Rhone afin d'y être jugés pour leurs rôles respectifs dans l'affaire de la tuerie d'Auriol. L'ancien secrétaire général et fondateur du Service d'action civique comparaîtra donc devant les jurés d'Aixen-Provence, à une date qui n'a pas encore été fixée, aux côtés de tous les protagonistes présumés de l'assassinat de l'inspecteur de police Jacques Massie et des cinq me de sa famille, més dans la nuit du 18 au 19 juillet 1981 dans leur bastide



Le Monde RÉALISE CHAQUE SEMAINE UNE SELECTION **HEBDOMADAIRE** spécialement destinée à ses lecteurs résident à l'étranger

Exemplaires spécimen sur dem

### Les amis de M. Sanchez Bella

De notre envoyé spécial

Un simple nom appose sur une plaque à l'entrée d'un petit imeuble de l'Avenida Castellana, l'équivalent des Champs-Élysées à Paris. C'est là que M. Alfredo Sanchez Bella poursuit une carrière d'homme d'affaires - de plus exactement - après avoir servi l'État espagnol pendant une bonne génération.

Professeur et journaliste, i etait nommé en octobre 1969 ministre de l'information et du tourisme, un poste qu'il devait quitter en 1973, laissant alors un gouvernement en état de choc après l'assassinat de l'amiral Carrero Blanco. Classé parmi les purs et durs du régime fran-quiste, M. Sanchez Bella s'est livré pendant cette période à de nombreuses attaques contre la presse dont devaient faire les frais de nombreuses publications de qualité (Sabado Grafico, Triunfo et le quotidien Madrid. notamment)

Après avoir abandonné ses fonctions ministérielles, il a occupé de 1973 à 1978 le poste de président du Banco Hipoteca-rio de España (l'équivalent du Crédit foncier de France) avant de verser dans le privé pour créer sa propre société de conseils en finance internationale qui compte l'Union des banques suisses parmi ses clients... Docteur en sciences historiques, il a dirigé pendant dix ans l'Institut madriiène de la culture hispanique j(aujourd'hui Institut ibéro-américain de culture) et ses quinze années sées au poste d'ambassadeur (Colombie, République dominicaine. Nations unies. Italie...) lui ont permis « en quarante ans d'activité au total » de connaître beaucoup de monde.

« Tous des amis », bien sûr. M. Carlo Pesenti, industriel lombard et banquier à ses heures, étroitement lié à l'institut pour les œuvres de religion (IOR), la banque du Vatican impliquée dans le scandale de l'ex-Banco Ambrosiano; M. Gregorio del Diego, l'ancien président du Banco Occidental (aujourd'hui en traitement médical aux États-Unis) qui passait pour être la hanque de l'Opus Dei avant d'être liquidée et rachetée en

Faites des étincelles

INTERNATIONAL

20 passage Dauphine 75006 Paris - Tet. 325.41.37

LANGUAGE CENTRE

COURS TRIMESTRIELS

le 9 avril 1984 INSCRIPTION IMMEDIATE

en anglais!

Madrid. - Coinsa-Conplata. 1982, par un autre établisse ment. Sans oublier toutes les personnes liées à « l'affaire des avions renificurs »: M. Daniel Boyer, le conseiller financier du comte de Villegas, Mª Jean Violet, l'avocet d'affaires français qui a établi tous les contacts. américain dont on parle encore

> Et tous ceux qui auraient pu participer à la fête si les espoirs placés dans la méthode miracle de M. Bonassoli avaient été couronnés de succès. A commencer car M. Edouard Barreiros, célèbre industriel espagnol, étoile montante du capitalisme triomphant, ami personnel de Franco dont l'empire, bâti à l'origine sur une entreprise de camions, de-vait rapidement péricliter jusqu'à être vendu, en 1973, au groupe américain Chrysler. Car, explique M. Sanchez Bella, le groupe Bar-reiros, qui disposait de concessions pétrolières dans la péninsule, aurait pu alors servir de marche-pied à ELF-ERAP.

Mais tout ca, c'est de l'histoire ancienne. « La politique n'a rien à voir là-dedans » affirme aujourd'hui l'ancien ministre, pas plus que l'Opus Dei (1). e Il s'agissait d'une affaire technique, point final. Le monde se fait grace à ces trois mille ou quatre mille personnes aui forment l'élite internationale mais elles ne parlent pas toujours de politique. De politique avec une majuscule, oui, mais pas de petite politi-que...), ajoute-t-il avec un geste dédaigneux avant de conclure notre entretien : « Je n'aime pas les étiquettes. Moi, je ne suis qu'une chose : espagnol et ca-

### SERGE MARTL

(1) Membre actif de l'Opus Dei, cette institution à dominante use, née en Espagne en 1928 avant d'essaimer dans le monde en-tier, M. Alfredo Sanchez Bella s'est écarté de l'Œuvre à plusieurs reprises, à la différence de ses deux frères, Florencio et Ismaël qui y ont exercé – dans l'ombre – d'impor-tantes fonctions comme le souligne l'onvrage de Daniel Artigues l'Opus Dei en Espagne (Editions Ruedo Iberico).



2.2.2.4.4 2.4.3.4 2.4.3.4 20-1 1 Page 44

- THE AM

و 15 شس) -

er e <del>returni</del>ge v

∴ 4V

2.54

-eg. 3

4.7 ب نے دیا ہے 40 Sept 200 200 3940 RANGE OF THE PARTY or Albert -

· \*\* /# 1177 - 148 M Service 🕬 -The second of a Agg

ar marin (m

-1 Boline 🚁

in in the time at the Programme Many Marie Committee of the 24.

HE HARL SHEET TOWN TOWNS Afterna and Age (An in a service of persons of p Surprise to the sealers ford and annual to Make Make leaning on sections have be broken a

Barbara 4 Stations The state of the state of The second of the first of They do it may pa PRINCIPLE COLUMN The second section of the second

The remaining which we facilities for representations of the second second

Bien qu'elle compte parmi les pays à très faible revenu par habitant, l'Inde possède des capacités industrielles étendues et Variées : elle fabrique toute une gamme de bisns d'équipement et de produits essentiels et est même en mesure d'installer des usines clefs en main. L'Inde se situe également en tête pour ses résultats dans les domaines du nucléaire, de l'aérospatiale et de l'électronique. Elle met au point son pro-

Maigré une politique de développement argement autarcique, l'Inde fait appel, dans de nombreuses branches, aux technologies étrangères, qu'elle n'hésite pas parfois à

aussi sur celles-ci pour moderniser son secteur industriel. Depuis 1980, dans ce but, les importations, ainsi que la législation sur les transferts de technologies et sur les investissements étrangers, notamment dans les domaines de pointe, ont été libéralisées.

D'autra part, New-Delhi encourage las exportations de savoir-faire et de produits industriels. De nombreuses firmes indiennes sont ainsi parties, depuis quelques années, à la conquête de marchés aussi bien dans les Etats industriels que dans les pays en dévelogoement. Mais c'est la poussée en direction du Sud qui est peut être la plus signifi-

La plupart des États industriels - et singulièrement, depuis peu, le Japon - développent leurs relations économiques avec l'inde, nouant un nombre croissant d'accords de collaboration avec des firmes diennes pour des activités en Inde mais aussi à l'étranger, notamment dans le tiersmonde. C'est dens cet esprit que la Foire d'Hanovre accueille en hôte privilégié le c partenaire indien », qui, du 4 su 11 avril, y ésente ses principales productions.

Les entreprises françaises ne sont pas absentes du marché indien, où certaines réalisent mêma des opérations parfois importantes, et où leurs technolog apparemment appréciées. Mais elles sembient généralement avoir du mai à établit une véritable coopération au sens où

••• LE MONDE - Samedi 31 mars 1984 - Page 13

# Des capacités étendues et variées

'INDUSTRIALISATION de l'Inde a suivi, depuis l'indé-pendance (1947), une voie qui n'est pas celle empruntée par les nouveaux pays industriels. Elle a été conduite, d'abord, pour donner une assise à une économie nationale largement autocentrée. Aussi bien les industries indiennes se sont-elles longtemps contentées. dans les limites imposées par une législation très dirigiste et une administration très bureaucratique - cc qui n'exclut pas l'efficacité, - de satisfaire des besoins modestes. L'insuffisance de la demande - en raison de la pauvreté d'une grande partie de la population - a. à n'en point douter, freiné l'expansion industrielle. Le - marché de la consommation » ne compterait qu'environ 10 % de la population (à peu près 70 millions de personnes).

Son - modèle » autarcique et ses propres contraintes ont amené l'Inde et ses industries à se développer pour l'essentiel à l'abri de la concurrence étrangère : le commerce extérieur ne fait que 6 % du PNB. La politique de remplacement des importations, consistant à faire autant que possible tout soi-même sur un marché protégé, a cependant montré ses limites. Elle n'a pas, en particulier, placé l'industrie ndienne en position d'affronter dans les meilleures conditions la concurrence internationale sur les marchés

Du fait du peu d'exigences formulées par les consommateurs nationaux, les producteurs indiens n'ont pas toujours poussé à la qualité. D'autre part, de lourdes taxes rendent prohibitif le prix de certains biens (voitures, réfrigérateurs, appareils ménagers), considérés volontiers cumme des biens de luxe. Les autorités ont parfois un souci poussé d'éviter que ne se manifes-tent de trop profonds écarts socio-économiques. Et cela a quelque peu · bridé · la production. Tout investissement réclame une autorisation (licence) et doit s'inscrire dans un plun national ou régional. Et l'on ne peut produire (ou importer) ce qui l'est déjà de façon satisfaisante pour

le gouvernement fédéral. Ne pouvant s'étendre autant qu'elle le voudrait chez elle. l'industrie indienne s'est tournée, ces dernières années, vers l'extérieur. Ses exportations sont en augmentation. De surcroit, elle fournit des articles qui comportent une part croissante de valeur ajoutée.

### Volonté de modernisation

Souhaitant consolider cette évolution, M= Gandhi a pris, après son retour au pouvoir en 1980, plusieurs mesures traduisant un infléchissement de politique. Le gouvernement a procédé à une libéralisation sélective de certaines importations et des investissements étrangers, à la fois pour développer les équipements d'infrastructure et moderniser le potentiel industriel. On veut, d'une naux considérables en matière d'infrastructure et. d'autre part, éviter que l'écart ne se creuse trop avec les pays industrialisés, et même avec les nouveaux pays industriels; on veut promouvoir, enfin, les exportations industrielles. L'Inde a, par exemple, une dizaine d'années de retard dans le domaine électronique.

et ne peut se permettre de fabriquer des appareils trop sophistiqués. En revanche, il existe une demande nationale relativement importante pour toute une gamme de produits (radios, téléviseurs, montres, calcuatrices et même vidéo).

La modernisation de l'industrie est apparue aux dirigeants comme étant une nécessité vitale, rendue impérative aussi par les besoins de la défense. Le ministère indien de la défense possède ses propres indus tries d'armement - y compris dans les branches de pointe - et s'efforce de sabriquer le maximum de maté-riel. Et il est évident que les programmes civils (aérospatial, nucléaire, électronique) peuvent avoir des retombées militaires. Si elle a été un pen tardive, la prise de conscience, selon le mot d'un diri-geant, que - le futur appartiendra à ceux qui maîtriseront les technologies avancées » n'en n'est pas moins claire. • Il faut rendre compétitives les intelligences et les capacités industrielles et commerciales nationales », a déclaré notatiment le premier ministre. Cela suppose à cer-tains égards, de la part d'industriels bénéficiant de rentes de situation, une véritable révolution mentale. La modernisation peut être impoc'est sous la pression de la Corée du Sud et de Taiwan, qui lui ont pris une partie de son marché, que l'industrie indienne des textiles vient d'être contrainte de se moderniser. Les syndicats, de leur côté, se sont longtemps opposés à l'introduction d'ordinateurs. Et, d'une façon générule, les pouvoirs publics se mon-trent soucieux de préserver l'emploi dans un pays qui compte vingt mil-lions de chômeurs officiellement

Le choix de techniques ultramodernes, voire sophistiquées, lorsqu'il s'impose, ne doit cependant pas se faire au détriment des industries villageoises et de l'artisanat. grands pourvoyeurs d'emplois, qui ont leur domaine réservé, et des technologies appropriées, que per-fectionnent et exportent même les Indiens. Cette volonté de modernisation ne saurait non plus masquer certains aspects et goulets d'êtrangle-ment de l'économie indienne, mais peut contribuer à les lever. L'Inde, qui détient parmi les plus impormonde, accorde actuellement la priorité au développement de ses velables (pétrole, gaz, charbon) et renouvelables (hydroëlectrique, solaire, biogaz). Le ciment est dis-ponible après une longue période de pénurie ayant favorsé le marché noir. Le développement industriel participe, certes, à la création d'emplois, mais n'intéresse qu'une partie de la population active, l'agri-culture demeurant l'activité dominante du pays. Enfin, pour éviter la concentration de l'industrie dans quelques grands centres urbains et des distorsions économiques et régionales, les pouvoirs publics s'efforcent de favoriser la dispersion des nouvelles entreprises lorsque cela est possible.

### La place des technologies étrangères

Afin d'assurer son autonomie. l'industrie s'est initialement appuyée - et s'appuie encore fréquemment - sur des technologies importées. Le secteur des biens d'équipement, par exemple, couvert à 85 % par la production nationale, compte plus de la

> GÉRARD VIRATELLE. (Lire la suite page [4.)

LES RELATIONS AVEC LA FRANCE

st verticul : territoires contestés entre l'Inde et la Chine ; en grist croist contesté entre l'Inde et le Pakistan ; au nord de la ligne de cassez-le-feu

# Une « lune de miel » politique qui ne s'étend pas encore au domaine économique

NTRE la première visite d'un ministre français socialiste en Inde, celle de M. Claude Cheysson en août 1981, celle du ministre de l'industrie, M. Laurent Fabius, en décembre dernier, et, la plus récente, celle d'une délégation de l'Assemblée nationale présidée par M. Louis Mermaz, au début de mars, une bonne quinzaine de personnalités gouvernementales, et, parmi elles, le président Mitterrand, en novembre 1982, se sont succédé à New-Delhi, Mr Gandhi elle-même s'est rendue à Paris en novembre 1981 et en septembre 1983, et nombreux sont ses ministres et hauts fonctionnaires qui ont fait le voyage. Bref, jamais la France et l'Inde ne s'étaient autant rencontrées au niveau politique.

Au point que la presse indienne n'hésite pas à recourir au vieux cli-ché de la - lune de miel » pour qua-lifier les relations entre les deux pays. Peu discutable sur le plan politique, l'expression serait toutefois très exagérée si elle devait s'appliquer aux échanges économiqu peu plus de 2 milliards de francs (2,13) d'exportations vers l'Inde en 1983 et 1,73 milliard de ventes indiennes à la France, tels sont les derniers chiffres. Même si la baisse des échanges globaux entre les deux pays n'ert qu'apparente et très exceptionnelle - les chiffres correspondants de 1982 (4,3 milliards d'importations et 3,6 milliards de ventes) comprenaient l'achat exceptionnel par la France de 2,7 milliards de francs de pétrole et la vente à l'Inde de quatre Airbus pour 1,6 milliard de francs, - la France n'est, clairement, pas le par-

l'Inde. Paris ne figure d'ailleurs

qu'au septième rang des clients de New-Delhi et au douzième de ses fournisseurs (septième si les pays pétroliers sont exclus).

### Plusieurs gros contrats

Certes, plusieurs gros contrats ont été signés depuis mai 1981. Que-rante Mirage-2000 (pour une valeur de 5 milliards de francs) pourvos de missiles Exocet AM-39 ont été vendus en avril 1982 (premières livraisons à la fin de cette année), et le groupe Dassault offre à l'Indel'option d'en construire cent dix de plus, chez elle, sous licence (1). Un accord important de coopération-entre CIT-Alcatel et les postes indiennes fut signé en soût suivant et complété le 15 novembre 1983 par un contrat pour l'édification de trois unités de production de centraux téléphoniques.

Quatre mois avant l'arrivée de la gauche au pouvoir à Paris, en janvier 1981, Pechiney-Ugine-Kuhl-mann emportait la réalisation d'un complexe de production d'aluminium dans l'Etat de l'Orissa, dont la construction devrait s'achever à la fin de l'an prochain (10 milliards de francs), et c'est le 7 août de la même année qu'un gros contrat de services entre la Compagnie fran-caise des pétroles et l'Office pétrolier indien (ONGC) était signé pour l'exploitation d'un gisement à Bombay.

(Lire la suite page 15.)

(1) En l'état actuel des informe tenaire économique privilégié de il sen ible que l'Inde ne retiendra pas,

# **ALSTHOM-ATLANTIQUE EN INDE**

Le groupe Alsthom-Atlantique est largement présent en Inde notamment dans les secteurs de l'énergie et du transport ferroviaire.

Energie. Alsthom-Atlantique a obtenu dès 1965 la commande de la centrale thermique de Nasik (2 x 140 MW). La même année, le groupe a aussi enleve la commande de deux centrales hydro-électriques, Alivar (1 x 60 MW) et Kodayar (1 x 60 MW).

Les principales affaires réalisées depuis cette époque ont porté sur :

• les centrales hydrauliques de Sharavathi et ldikki; ■ la fourniture de transformateurs de 400 000 volts, dans le cadre d'un contrat d'assistance technique conclu en 1974 avec Bharat Heavy Elec-

Transport ferroviaire. Alsthom Atlantique a participé activement au développement des chemins de fer en Inde avec la livraison de 100 locomotives électriques et la signature d'un accord de transfert de technologie avec Chittaranjan Locomotive Works qui a permis a cette entreprise defabriquer plus de 500 locomotives et plusieurs milliers de moteurs de traction de conception Alsthom.

Enfin, dans un tout autre domaine, le groupe Diesel d'Alsthom-Atlantique a obtenu ces trois dernières années d'importantes commandes de moteurs Diesel SEMT-PIELSTICK destinés à la propulsion de corvettes et de patrouilleurs de haute mer.



38, avenue Kleber - 75795 Paris Cedex 16 - Tél. (1) 505.20.00 - Telex 611.938.



**BANQUE NATIONALE DE PARIS** PREMIERE BANQUE FRANÇAISE, **DEUXIEME BANQUE MONDIALE\* IMPLANTEE DANS 78 PAYS.** 

BNP

### en INDE depuis 1860

### **BOMBAY**

**BANQUE NATIONALE DE PARIS** Succursale French Bank Building, Homji Street Tél. 25.58.22 - Télex 2341.

### **CALCUTTA**

**BANQUE NATIONALE DE PARIS** Stephen House, 4A Benoy Badal Dinesh Bag East

### NEW DELHI

Tél. 23.98.41 - Télex 7353.

**BANQUE NATIONALE DE PARIS** Bureau de représentation "Suriya Kiran" Building, Flat 203, 2nd Floor - 19 Kasturba Gandhi Marg Tél. 35.26.56 - Télex 3919.



BANQUE NATIONALE DE PARIS

Siège Social: 16, bd des Italiens 75009 Paris. Téi. 244.45.46 - Télex 280605.



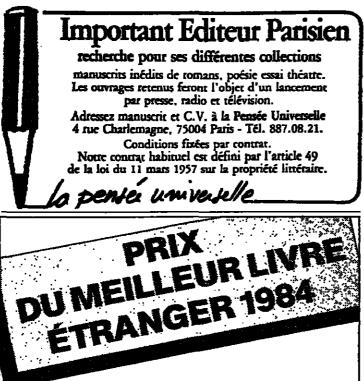

Le silence du corps Guido Ceronetti



série PAS

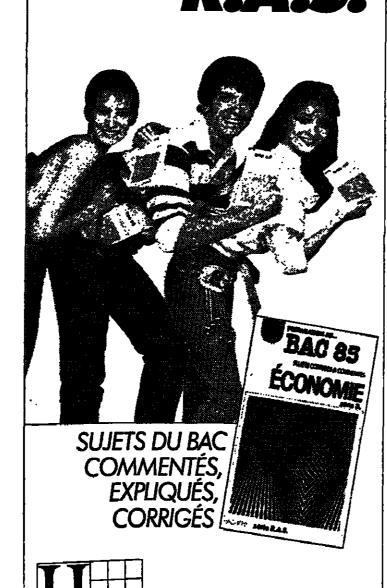

HACHETTE

En vente chez votre libraire

« Polyphonix 6 », qui se déplace, cette année à Bourges dans le cadre du Festival inter-national de poésie, offre à William Burroughs un hommage à l'occasion de son soixante-dixième anniversaire. Un film de long métrage du réalisateur Howard Brookner faisant le portrait de l'écrivain le plus représentatif de la « Beat Generation », sera présenté à catte oc-casion avant de sortir à Paris, le mercredi

Burroughs à Bourges

Outre la présence de Burroughs, cette manifestation fera une place à des poètes de re-nom tels que Brion Gysin, l'inventeur de la « dream machine », qui a enregistré des disques avec Steve Lacy; John Giorno, qui a édité une vingtaine de disques de poètes contemporains, le Jamaiquains Linton Kwesi Johnson, porte-parole d'une génération d'Africains révolutionnaires regroupée autour de la revue Race today ; Amiri Baraka, alias Le Roi Jones - l'auteur du Métro fantôme - qui vient, pour la première fois en France, etc. (Mardi 3 avril à 21 heures. Grande salle de la

Maison de la culture de Bourges). Cet hommage à l'auteur du Festin nu sera complété par deux concerts-récitals : le lundi 2 avril avec Bernard Heidsieck, Julien Blaine, Michèle Metail, Jacqueline Cahen et Ghedalie Tasartes; et le mercredi 4 avril avec J.-J. Le-bel, Emmett Williams, Pierre Guyotat.

### **Bouquineront-ils?**

Dernier-né du groupe Bayard-Presse, le mensuel Je bouquine est un magazine destiné aux 10-14 ans qui vient compléter les maga-zines de lecture lancés en 1972 avec les Belles histoires (pour les 3-7 ans), puis en 1977 avec J'aime lire (pour les 7-10 ans).

Dans le but de « cibier » les enfants de la fin de l'école primaire et du début du secondaire qui ne sont pas forcément de bons lecteurs, ce nouveau magazine s'est donné pour but de faire leur connaissance chaque mois avec un chef-d'œuvre de la littérature internationale en 16 pages BD : l'Appel de la forêt, de Jack London, et David Copperfield, de Dickens pour les deux premiers numéros, les Aventures de Torn Sawyer et les Trois Mousquetaires pour les numéros de mai et iuin.

En outre, chaque numéro présentera un court roman complet et inédit L'enfant qui venait de l'espace, par Robert Escarpit dans le nº 1), ainsi que les comptes rendus sur les illeurs titres parus et un portrait de « l'auteur » du mois : Claude Klotz, Henri de Monfreid puis Marcel Pagnol, Conan Doyle, etc.

# la vie littéraire

Rappelons que Bayard-Presse éditait déià six magazines pour la jeunesse : Pomme d'Api, créé en 1966 pour les 3-7 ans (228 000 ex.) et les Belles Histoires de Pomme d'Api depuis 1972 (93 000 ex.); Astrapi, bimensuel créé en 1978 pour les 7-10 ans (145 000 ex.) et J'aime lire (175 000 ex.); Okapi créé en 1973 pour les 10-14 ans (112 000 ex.); Lire (175 000 ex.); enfin, Phosphore, qui se veut le journal professionnel des lycéens de la troi-sième à la terminale, a été créé en 1981 (88 000 ex.). La septième, *Je bouquine,* com-plète donc les perspectives des lecteurs d'*Okapi*. Suffira-t-il à faire lire les réticents? C'est leur dernière chance. (Mensuel. Chez les marchands de journaux : 30 F. Abonnement en souscription dix mois: 260 F à Bayard-Presse, 3. rue Bayerd 75008 Paris. Tél. : 562-51-51).

### 30 000 dossiers d'auteurs aux Archives nationales

Un contrat de dépôt des archives de la Société des gens de lettres, comprenant environ trente mille dossiers d'auteurs depuis 1838, a été signé avec les Archives nationales.

Créée en 1838 à l'initiative de Balzac, la Société des gens de lettres a pu constituer un important stock de lettres autographes d'écrivains, notamment au sujet de la défense des droits d'auteurs. Reconnu seulement sous Louis XV en 1764 et officialisé sous Louis XVI (1777), le droit d'auteur aveit été à nouveau affirmé par la Convention, en 1791 et 1793. Mais, demeurant dans l'ignorance de leurs droits, les auteurs restaient sans secours. C'est ce qui décidait alors Balzac, en 1836, à mener une campagne décisive auprès de ses confrères pour la fondation d'une société des écrivains, qui les unirait, calquée sur la Société des auteurs et compositeurs dramatiques créée sept ans plus tôt pour défendre les écrivains de théâtre et les aider à percevoir leurs droits sur les représentations

### Quand Don Camillo et Peppone donnaient un coup de main au Seuil

Giovanni Guareschi, mort en 1968, connut le succès international dans les années 50 en créant deux personnages hors du commun. Don Camillo, curé non conformiste et athlète complet du christianisme, et Peppone, maire communiste au cœur gros comme ça. Adversaires sur la scène sociale mais frères dans l'ombre, œuvrant de concert, quand il le fallait, au bonheur de leurs ouailles sous le soleil qui cogne si fort sur les crânes dans la plaine du

Pô, nos deux lascars, animés de la même générosité, contribuèrent au réchauffement de l'atmosphère en cette période de guerre froide. La Seuil, qui publia le Petit Mande de Don Camillo, le reprend en « Points/Roman » dans la traduction de Gennie Lucionni au moment où une énieme version de l'œuvre de Guareschi paraît sur les écrans parisiens. A la relecture, Don Camillo et Peppone n'ont rien perdu de leur humanité, et le livre, qui a gardé tout son humour bon enfant, se révèle, avec le recul, moins simple qu'on ne l'a cru. En tout cas, les ventes du Petit Monde de

effo

· - Curlinget

Marchet (

المالة خضاءات

----

....

Don Camillo, en 1951, donnérent aux petites » éditions du Seuil un essor décisif. Dans la brochure retracant l'histoire de la maison, on raconte cet épisode : « Un agent littéraire nous sournit un livre italien qui circulait eusement à travers la ville et qu'avaient déjà refusé sept éditeurs. Il s'agissait, nous disait cet agent perspicace, d'un livre « assez amer », traitant de l'affrontement du christienisme et du marxisme - et telle était la grande querelle de ce moment, qui ne donnait à personne l'envie de plaisanter. C'est pourquoi le Petit Monde de Don Camillo eut tant de succès : l'auteur, Guareschi, renvoyait dos à dos maire et cure, deux gros durs bien braves, chrétien et communiste, dont il faisait rire. Du seul tome premier (et il y en eut d'autres) nous avons vendu 1 200 000 exemplaires. S'imagine-t-on quelle aubaine cela représentait pour une jeune maison ! Quel danger aussi - car l'appareil commercial que nécessite une telle bourrasque, il faut le soutenir ensuite, quand le succès s'est apaisé. Notre chance fut d'y par-

### Retour au taoisme

Etiemble observait dans son avant-propos aux *Philosophes taoïstes* (€ La Pléiade ») que, s'il est extrêmement malaisé d'entrer dans le taoîsme philosophique, il l'est plus encore e d'entrer en taoisme ». Dans l'introduction qui précède sa nouvelle traduction du Tao-tő king, Bernard Botturi souligne, lui aussi, combien il est malaisé pour les Occidentaux de se laisser pénétrer par une pensée qui est aux antipodes de leur tradition : Œdipe et son destin, Antigone et sa justice, Prométhée et son aigle, Socrate et les sophistes, Moise et le Veau d'or, les Pâques sangiantes... autant de mythes, de légendes, d'images qui s'effacent à la lecture de Lao-Tseu.

«Le Tao, écrit Bernard Botturi, se rit de l'agitation, de la volonté, de l'angoisse des hommes... » Cette nouvelle traduction du Taotō king incite à l'errance, au détachement et au silence. (Ed. du Cert. 121 p., 55 F.). - R. J.

> la sociologie urhaine américaine : Robert Park, Ernest Burgess, Roderick McKenzie et Louis Wirth, ainzi que de

mand Georg Simmel et du Français Maurice Halbwachs. Avec une présen-

## vient de paraître

MONGO BETI : la Revanche de Guilveau roman de Mongo Beti (né en 1932 au Cameroun, agrégé de lettres, ensei-gnant en France) fait suite aux Deux Mères de Guillaume Ismaël Daeuva-tema, futur camionneur, qui s'achevait sur l'échec d'un coup d'Etat organisé notamment par le père du petit Guil-laume Ismaël. Au côté de sa bellemère, une Lyonnaise qui, après l'ar-restation de son mari, n'est pes renurée en France, le « petit » Ismael continue une aventure dont on nous promet encore une suite. (Buchet-Chastel, 238 p. 75 F.)

FELICIEN MARCEAU : Appelez-mai Ma-demoiselle. – Des contrebandiers en demoiselle. – Des contrebandiers en eigerettes dont le chef est une femme qui sime une autre femme. Le roman rôle et rapide d'une société lézardée, de meurtres en diners de ville. (Galli-mard, 171 p. 62 F.)

ANTONINE MAILLET: Crachs-à-pic. — Aux temps « secs » de la prohibition, dans les années 30, seule maîtresse à bord de sa visille goélette, la Vache-Merine, une jolie garce surnommée « Crache-à-pic » fait la pluie et le beau temps our l'Adantique, entre Terre-Neuve et l'État du Maine, sur la côte est des États-Unis. (Grasset, 317 p.,

CAVANNA: ... Et le singe devist con. ... L'aurore de l'humanité en vingt-cinq leçuss. Avec des dessins de l'auteur. Pour construire le monde, les dieux et les hommes se sont donné du mal, constate Cavanna. . Et tout ça, ils l'ont fait vous savez pourquoi? Pour que je puisse écrire ce livre. » (Belfond, 285 p., 79 F.) Béédicé aussi en poche chez Presses Pocket, Cavanna par Cavanna, paru chez Julliard en 1968. Préface de Wolinski.

### Dictionnaire

LAFFONT-BOMPIANI : Dictionnaire des ages de tous les temps et de tous les pays. – Après le Dictionnaire des auteurs et celui des Œuores, voici. dans la collection « Bouquin », le Dictionnaire des personnages linéraires. D'Agrae, personnage de Titus Andro-niens. à Zuniga y Ponce de Leon. amoureux transi inventé par Pedro de Alarcon dans se nouvelle le Tricorne... (Laffont, 1 060 p., 98 F).

### Spiritualité

SRI AUROBINDO : le Yoga de la Bhagavad-Cita, adaptation française de Philippe B. Saint-Hilaire. - Une traduction commentée. Paru pour la première fois en Inde en 1969, le Yoga de Sri Aurobindo donne une conception ample et profonde de la pratique et de la transformation intérieure. (Sand, 6, rue du Mail, 75002 PARIS, 432 p., 120 F.)

irrationalistes de la philosophie fran-

çaise actuelle. Voir dans le Monde Aujourd'hui des 19-20 février l'intervieu de Jacques Bouveresse (Minuit, 200 p., 75 F.) JEAN BEAUFRET : Entretiens, - Menés

Philosop

par Frédérie de Towarnicki pour France-Culture en mai-juin 1981 et

diffusés durant l'été 1983, ces entreent la «voix» de Jean ger » (PUF, coll. « Epiméthée », 112 p., 80 F). Dans la même collection est republié le Poème, de Parménide, présenté par Jean Beaufret (93 p.,

Sciences humaines COLLECTIF: l'École de Chicago, naissance de l'écologie urbaine. — Un re-cueil de textes des pères fondateurs de tation d'Yves Grafmeyer et Isaac Joseph. (Auhier, collection « Champ urhain >, 330 p., 87 F.)

# en poche

### Maupassant et la peur

'EST à l'enseigne du fantastique que maints romanclers réalistes du dix-neuvième siècle ont peut-être scellé le meilleur de leur inspiration. Quelle est, chez Maupassant. la part de la psychosa originelle, quelle est celle de la syphilis contractée vers 1876-1877 ? Antonia Fonyi, maître d'œuvre de cette édition du Horla, fournit un dossier qui ouvre des pistes passignantes à travers les arcanes de ces « contes d'angoisse ».

Ecrites dans les années 80 pour la presse périodique, ces histoires au style impide et haletant relatent pour la plupart l'invasion de l'esprit par les puissances de l'irrationnel : « Ai-ie perdu la raison? », « Je suis fou », « J'ai peur ». Autant de formules qui scandent Lettre d'un fou, le Horle (« Hors là l »), Sur l'eau, Suicides, Auprès d'un mort. C'est qu'au cœur de la réalité la plus immédiate se creusent des abimes insoupçonnés : « Est-ce que nous voyons la cent millième partie de ce qui existe ? » Le vertige s'augmente de l'effroi que suscite la sensation d'enfermeme éprouvée par l'individu quand le cerne la fantasmagorie des ténèbres. C'est alors que son reflet s'absente du miroir, que son double monstrueux vide la carafe au cours de son sommeil et que la nuit d'été normande fait remonter du fond des eaux la vision hor-rifique du « cadavre d'une vieille femme qui avait une grosse pierre

D'une œuvre et d'une vie talonnées par la peur, Maupessant tire le secret du fantastique : « Personne plus que le grand roman-cier russe (Tourgueniev) ne sut faire passer dans l'âme ce frisson de l'inconnu voilé et, dans la demi-lumière d'un conte étrange, laisser entrevoir tout un monde de choses inquiétantes, incertaines, menacarites, >

Personne mieux que Maupassant non plus.

SERGE KOSTER. ★ LE HORLA ET AUTRES CONTES D'ANGOISSE, de Gry de Maupassant, texte et dossier sous la direction d'Autonia Fonyi. Garnier-Flammarion, 250 pages, 17 F.

• Krachs, subventions électorales, presse achetée, bataille de l'impôt sur le revenu, fonds secrets, parlementaires « aidés », synarchie, etc. : telles sont les conséquences de l'influence des milieux d'affaires du XXº siècle sur la politique. Dans l'Argent caché, repris en poche « Points », Jean-Noël Jeanneney, dépassant les passions et les pudeurs, examine les répercussions des divers scandales financiers sur la démocratie.

Révolutionnaire, laid et séducteur, fou de liberté, Mirabeau a fesciné ses contemporains. Guy Chaussinond-Nogaret, spécialiste du XVIII<sup>a</sup> siècle, restitue dans *Mirebeau* que reprend la collection « Points », l'héroïque grandeur de celui qui fut longtemps considéré comme le génie impur de la Révolution.

● George Sand « fut trop fidèle à elle-même pour l'être aux hommes de son temps », écrit Joseph Barry dans George Sand ou le Scandale de la vérité, traduit de l'américain par Marie-France de Paloméra et réédité dans la collection « Points ». Par ses passions, ses enthousiasmes politiques, ses écrits, sa manière d'être, c'est vrai que George Sand fit scandale. De l'enchevêtrement de vérités, le biographe fait apparaître peu à peu une femme de notre temps qui fit de sa vie un « chef-d'œuvre ».

en bref

• LE TRICENTENAIRE DE LA MORT DE CORNEILLE sera cest-MORT DE CORNELLLE sera celi-tré « avec éclat », du 4 mai su 13 oc-tobre 1984, par Rouen, ville où est né le tragédien. A cette occasion serout organisés des expositions, des collo-ques et des conférences internatio-nales, et serout également jonées, dans la chapelle du lycée Cornellle, les premières ouvres de l'écrivain, des comédies, Mélite et la Galerie du Palais. Le 29 sentembre, la munici-Palais. Le 29 septembre, la municirams. Le 25 septembre, in manici-palité organisera une grande « fête populaire » en costumes du dix-septième siècle et, le 13 octobre, la Comédie-Française jouera. Cinna au Thôltre des Arts.

• UNE NOUVELLE COLLECTION DE ROMANS • COUP DE PLUME ». - Pour donner une chance à de nouvenux anteurs, les éditions Hatier out suscité des propo-litions de manuscrits équatant de sitions de manuscrits émanuet d membres de l'enseignement. Para les 500 manuscrits reçus, six out été sélectionnés par plusieurs cousités de lecture comprensus écrivains, enseignants, journalistes, améteurs de romans. Ces ouvrages seront disposibles en librairie à partir du 15 avril. Le mellieur d'entre eux sera couronné par un jury composé d'emetouants-ferivains aut se réunira les 500 manuscrits reçus, six out été escignants-écrivains qui se ré es le courant du mois d'avril.

o LE PRIX DE LA FONDATION PIERRE-LAFUE, décerné chaque aunée à un historien, a été attribué à Jean-Denis Bredin pour son livre l'Affaire, consacré à l'affaire

E to Chan a

\*\*\*\*

Negrina

Su social

Liberto 2 Nation

Liberte 3 : New Tolland

Merte 4 : Social

et la politie

 LA REVUE - AUTRE-MENT » consucre son dernier m-méro au showbiz, « les stars, les pros, les fière ». Un municro présenté par Jean-Louis Caivet comme « un guide touristique ». De Trenet à Higelin et à David Bowle, de l'Olympia aux grands concerts de rock, une prome-nade sur le thème « Moi, j'aime le music-ball» (n° 58, 65 francs).

Autrement public anssi le 116 de ses kors-série sur les villes (76 francs). Il est consacré à Lon-dres, «Cest aus de retard, dix aus d'arance». Corra par Marjorie et Paul Alessandrial, c'est une plongée dans une ville folle, entre le sommeil et l'explosion, du «charme discret du gris finnelle» aux squatters et autres skinhtads.



### • La première biographie complète de l'archevêque de Paris

Ul vent comprendre Phis-toire de l'Église carbolique en France depuis la deuxième guerre mondiale ne saurait ignorer le rôle capital joué par le cardinal Emmanuel Suhard, père du renouveau missionnaire, notamment en milieu ouvrier, et préconseur des réformes consacrées par le concile Vatican II. Rien, pourpais professeur de séminaire pen-dant près de trente ans — ne le prédisposait à une telle clairvoyance.

La première biographie complète, écrite par Jean Vinatier à partir d'une riche documentation dispersée dans cinq diocèses et du travail en-

ES entretiens d'Emile Poulet

avec Guy Lafon ne laisse-ront pas les catholiques

A 2 1/2 DEST

10 mg 10 mg

 $(x^n):=\frac{n}{2}(x)$ 

...

State

....

a carry er in the same

•

7 T

4.

sur-les Marches (Mayenne), de sa mort dans la résidence archiépisco-pale de la rue Barbet-de-Jony, à Paris, en 1949.

La première partie raconte les origines du petit paysan, ses études à Rome et ses vingt-neul années de professorat au grand séminaire de Laval, où il acquit la réputation d'eur - hardiment traditionnel ». Nommé évêque de Bayeux et Linant, dans ses origines — la petite sieux en 1928, Emmanuel Suhard paysannerie de la Mayenne — ni dans sa formation — études à Rome, l'archevêché de Reims, où il devient, en 1935, cardinal. Les homeurs lui pesent, lui qui écrivait à un ami : « J'estime que désirer l'épiscopat est un péché mortel. »

Mais c'est lorsqu'il est précipité sur le devant de la scène, en 1940, dans cinq diocèses et du travail en-trepris par le Père Bouëssé mais in-vêque de Paris, que se posent de vé-

ritables cas de conscience au pre-trace les principales étapes d'une vie bien remplie. Soixante-quinze ans au service de l'Église séparent la naissance en 1874 d'Emmannel Su-hard, dans la métairie de Brains-ration de la métairie de Brains-projet de la métairie de Brains-mère herre — en 1939, excet às Reims, il stigmatisait « le racisme hitlérien » ct. « l'asservissement du monde par la nation germanique, considérée comme la nation parfaite et élue : la Nation-Dieu! », — le cardinal Subard est resté, jusqu'au bout, loyal envers le pouvoir établi et son représentant, le maréchal

> Résister au nazisme tout en obéissant au gouvernement de Vichy : voilà la position intenable du cardinal. En réalité, motivé uniquement par son sens de la justice et de la charité, il intervient sans relâche, en public quand il n'est pas censuré et surtout en privé, auprès des auto-rités françaises et allemandes pour protester contre les violations des droits humains. . Le cardinal parla moins qu'il n'agit, constate un témom. Ses interventions en saveur des juifs, des otages, des internés furent inlassables et souvent effi-

> Personne, affirme l'auteur, n'a sanvé autant de vies humaines, ni atténué autant de douleurs. Pour sau-ver la vie de cinquante otages, Emmanuel Suhard voulait même téléphoner à Hitler en personne, et finit par obtenir gain de cause en télégraphiant. Cela rend encore plus poignant le refus qui lui fut opposé d'assister dans sa cathédrale au Magnificat chanté en présence de De Gaulle pour la libération de Paris.

# Des initiatives

### audacieuses

Les deux dernières parties du livie présentent les grandes réalisa-tions apostoliques du cardinal, puis les trois lettres pastorales écrites à la fin de sa vie, qui résument son pro-pre itinéraire spirituel. Mgr Bernard Lalande, qui fut le secrétaire d'Emmanuel Suhard à partir de 1945, a dit de celui-ci qu'il était « au carrefour de la tradition et de l'invention .. De fait, c'étaient les préoccupations missionnaires du cardinal et sa hantise du nombre croissant de Français que l'Eglise ne touchait plus qui l'ont incité à des inventions

Depuis son passage à Lisieux et à cause de sa dévotion pour sainte Thérèse de l'Enfant-Jésus, « patronne des missions », il revait de créer un séminaire interdiocésain des prêtres en France. Ce fut la Mission de France, fondée à Lisieux en 1941, suivie deux ans plus tard par la Mission de Paris. De telles initiatives, vingt ans avant le concile, ont produit une nouvelle race de prêtres : ouverts au monde, proches des hommes et désireux de « conquérir » - c'ésait le mot à la mode - les milieux déchristianisés, notamment k monde du travail. C'était l'époque des premiers pretres-ouvriers, de l'Action catholique ouvrière et des paroisses missionnaires, comme

### Simon Kimbangu, prophète inconnu

UI, en dehors des spécia-listes, comsaît le nom de Si-mon Kimbangu, prophète zalrois? L'histoire étonnante de ce catéchiste baptiste, qui fonda une Église devenue la troisième force religieuse au Zaîre, est racontée en détail par une jeune sociologue américaine qui enseigne à Paris.

perpétuité, puis déporté, par le pou-voir colonialiste belge en 1921 pour avoir « troublé l'ordre » par ses pré-dications à partir de l'Évangile, Kimbangu a inspiré un mouvement qui ne cessera de grandir pendant le demi-siècle de la présence belge au Congo. Le kimbanguisme, assimilé à une menace pour le pouvoir politique, ne sera reconnu comme Eglise qu'à la veille de l'indépendance, fin 1959.

★ L'ÉGLISE DU PROPHÈTE KIMBANGU, DE SES ORIGINES A SON ROLE ACTUEL AU ZAIRE, de Sesan Asch. Karthala, 345 p., 120 F.

CATALOGUE LIVRES D'OCCASION BOUQUINERIE MONTBARBON

1, rue R.-Andrieu 83000 Toulon

celles du Père Michonneau au Petit-Colombes, du Père Lorenzo à Saint-Hippolyte et du Père Connan à Saint-Séverin. Leur livre de chevet : France, pays de mission?, des abbés Godin et Daniel.

LE MONDE DES LIVRES

Infatigable, le cardinal Suhard n'oubliait pas pour autant d'autres secteurs de l'Église. En créant le Centre catholique des intellectuels français en 1948, il avait compris le rôle irremplaçable des laïcs intellec-tuels dans le changement nécessaire des mentalités chez les catholiques. Jean Guitton, François Mauriac, Etienne Gilson, Henri Bedarida, Daniel-Rops, Emmanuel Mounier, Etienne Borne... tous furent encouragés par le cardinal à apporter leur contribution an renouveau religioux.

Et l'archevêque montrait luimême l'exemple par ses lettres pas-torales d'une densité spirituelle, mais aussi intellectuelle et théologique, peu commune. Les trois dernières leures, Essor ou déclin de l'Eglise? (1947), le Sens de Dieu (1948) et le Prêtre dans la cité (1949), qui forment le testament spîrituel du cardinal Subard, ont onne un rayonnement bien au-delà des frontières de Paris, et même de

Le livre du Père Vinatier, qui sai-sit bien l'âme du cardinal Suhard, comble une lacune non seulement dans la chronique de l'Eglise en France, mais aussi dans celle de la résistance spirituelle sous l'Occu-

### ALAIN WOODROW.

★ LE CARDINAL SUHARD : L'ÉVÊQUE DU RENOUVEAU MIS-SIONNAIRE, de Jean Vinatier. Centarien, 448 p., 130 F.

### Un art divin d'aimer

moines eu douzième siècle, Dom Jeen Leclercq nous livre aujourd'hui une nouvelle tranche de son enquête sur l'érotisme religieux roman. Ce cistercien septuagé-naire est un contemplatif qui ne recherche pas la provocation. Il désire simplement restituer l'esprit d'une époque où la théologie spéculative n'avait pas encore refoulé la théolo-

Une information sur le recrutesuiet. Le monachisme bénédictin trad'hommes et de femmes ayant déjà

Pour ces gens qui reçoivent les symboles brûlants du Cantique des cantiques avec un cœur et des sens avertis, l'amour mystique ne peut qu'être envisagé sur le modèle de l'amour humain. Sans fausse pudaur, Bernard de Cleirvaux leur enseigne un art divin d'aimer qui fait de la virgi-nité une plénitude érotique et de l'union entre l'âme et Dieu une

Dom Jean Lecleroq suggère des rapprochements avec les concepts de projection et de sublimation. Il aurait pu aller plus loin et se référer au couple animus anima de Jung, moins réducteur, qui introduit le concept d'altérité, essentiel dans l'expérience

### Le martyre des religieuses

ANS le Corps et l'Ame, Odile Arnold traite un sujet aus-tère et même traumatisant : la vie des religieuses françaises au dix-neuvième siècle. L'admirable est qu'elle ne le fait pas pour régler des connaître et comorendra, en ethnoloque. A la base de son enquête, deux sortes de documents : une cinquantaine de constitutions, règles et directoires, et une centaine de biogra-phies éditées au siècle dernier sur des femmes le plus souvent incon-

textes laisse apparaître un étrange contraste entre une haine féroce de son propre corps (« les sans sont les portes de la mort ») et un respect infini du corps d'autrui (« les pauvres et des Pères du désert, si le fait de transformer en vocation commune ce qui aurait dû rester un charisme exceptionnel ne trahissait pas un manichéisme bien étranger à l'Evangile.

Dans ce martyre qu'elles s'infligent, les plus saintes s'accomplie-sent et, telles M<sup>m</sup> Genyer ou Mère Saint-Jean, ont un ravonnement qui ne trompe pas. Les autres subis sans se plaindre les ravages de l'hévrotique. Aux unes et aux autres, Odile Amold manifeste non seulement une écoute attentive, mais une

MOINES AU XIII SIÈCLE, de Jean Leclerce, Cerf, 169 p., 65 F. \* LE CORPS ET L'AME, d'Odile Arnold. Seuil, collection « l'Univers historique », 374 p., 120 F.

### Une religion incernée suppose une identité spécifique, trop sou-

indifférents, même s'ils laisseront certains sur leur faim... Socioloque religieux et auteur de nombreux ouvrages essentiels sur la crise moderniste, l'intéorisme et surtout le mouvement des prêtres-ouvriers, Emile Poulet se cantonne strictement dans son rôle d'observateur et d'informateur, refusant de porter des jugements définitifs.

L'Eglise sous le microscope du sociologue

De tels scrupules l'honorent, mais on comprend sussi l'impatience qui perce parfois dans les questions que lui pose son inter-locuteur, le philosophe et théologien Guy Lafon. Cette réserve faite, le dialogue passionnant, et souvent passionné, de ces deux connaisseurs du catholicisme français est non soulement une mine d'informations mais interroge et stimule sans cesse.

Le livre corrige la vision souvent trop simpliste que nous avone de l'histoire religier France, qui frôle perfois le mani-chéisme : jansénistes contre jésuites, modernistes contre conservateurs, intégristes contre progressistes, peuple contre

bourgeoisie. En montrant. preuves à l'appui, toute la complexité de notre propre histoire, Emile Poulat nous ramène à l'essentiel de la foi, et même de l'Eglise, vers ce qu'il nomme le « catholicisme intransigeant ».

vent niée (par les progressistes) ou figée et déformée (par les intégristes). Toutefois, le problème que l'auteur ne prétend pas résoudre - est d'assurer cette identité chrétienne, si difficile à cerner à travers l'évolution d'une histoire multiforme. Le message évangélique s'adresse aux scientifiques comme aux ouvriers, aux

ménagères comme aux artistes. Le mérite de l'approche sociologique est, d'une part, d'élargir l'horizon au-delà de l'Hexagone - catholique veut dire universel - et, d'autre part, de mettre en garde contre une sollicitation abusive des faits.

A.W. \* LE CATHOLICISME SOUS OBSERVATION, d'Émile Postet, exerctions avec Guy Lafon. Centurion, 256 p., 92 F.

étreinte ontologique.

ment des moines éclaire d'emblée le ditionnel était fait d'enfants promis au cloître des leur jeune âge. Le mo-nachisme réformé s'alimente au contraire d'adultes venus du siècle et qui apportent leur expérience

La spiritualité qui émane de ces les malades sont les membres souf-frants de Jésue-Christ »). On aimerait saluer là un héroisme mystique digne

résie, au risque de succomber comme Louise Mallac à une mort népénétrante charité.

### JEAN BASTAIRE.

\* L'AMOUR VU PAR LES



MARS/AVPIL 1984 N 34-35

# LA DEUXIÈME RENAISSANCE

La sexualité : d'où vient l'Orient, où va l'Occident :

Tokyo, 4/5/6 avril 1984

Arrobal Baudrillard, Bianciotti, Daix, Dadoun, Desanti, Inoue, Ionesco, Isozaki, Iwasaki, Kanze, Kurisaka, Leontief, Mayuzumi, Meschini, Moriyama, Nakamura, Nieyraut, Ocka, Ouch Oshima, Pinguet, Roche, Shima, Takeda, Takemitsu, Verdiglione, Yoshido, Zonussi

> ABONNEZ-VOUS A SPIRALES 157 Biol Soint-German Faris VI Tel 5-14/07/24

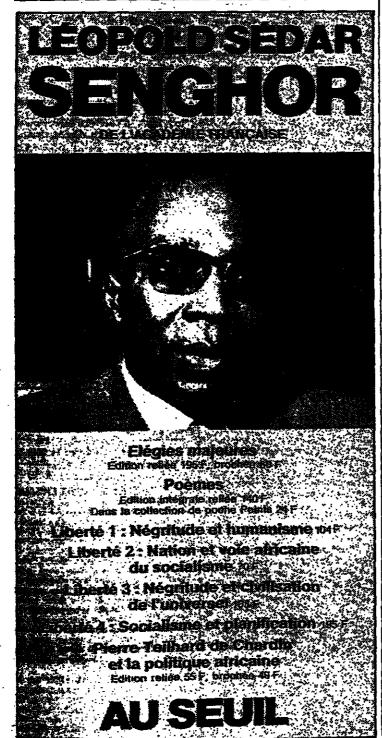



# lettres étrangères

# Le gothique, les fantasmes et la terreur

TEST une excellente idée que d'avoir mis ensemble le Château d'Otrante, d'Horace Walpole, l'Italien, d'Ann Radcliffe, le Moine de Matthew Lewis, les Elixirs du diable de E.T.A. Hoffmann, et. enfin, Melmoth, de Maturin. Il y a entre ces chess-d'œuvre de ce qu'on a nommé tantôt le roman « noir », tantôt le roman » gothique ». une unité certaine et un ton commun. Mais, dans le même temps, chacun dissère des autres et ne ressemble à rien qu'à lui-même.

On le voit précisément en relisant à la suite le Moine et les Elixirs du diable. On a dit trop vite qu'Hoffmann avait plagié Lewis et que son ouvrage n'était qu'une copie du roman anglais. S'il est vrai qu'Hoffmann s'inspire du Moine, on perçoit aussitôt qu'il en fait autre chose : l'anecdote est pour partie la même, mais les thèmes divergent absolument. A la cruauté inquiétante de Lewis succède la fantaisie inimitable du « fantastiqueur » allemand. Ce qui, cependant, est commun à ces cinq œuvres, c'est l'atmosphère étrange qui y règne, atmosphère faite à la fois de cruauté justement et d'un érotisme noir. C'est pourquoi l'éditeur a intitulé l'ensemble : Romans

Le Château d'Otrante, qui date de 1764, a fait d'Horace Walpole un précurseur absolu. Paul Eluard le souligna dans la préface qu'il

fit pour la traduction française de l'ouvrage : « Horace Walpole a été le précurseur du roman noir : de Maturin (pour la mise en scène), de Lewis (pour la précipitation passionnée des événements), d'Ann Radcliffe (pour l'atmosphère et le droit à l'absurde) et même d'Achim d'Arnim (pour la froideur dans le bizarre). » Paul Eluard a raison d'évoquer au passage Arnim, qui est généralement trop négligé, bien que certains de ses récits, les Héritiers du majorat ou Isabelle d'Egypte, comptent parmi les plus grandes réussites du genre (1)

L'Italien est, comme le Moine, de 1797. Hoffmann publie les Elixirs du diable en 1816. Melmoth date de 1820. Les événements de la Révolution française et les guerres impériales sont proches. Il ne faut pas négliger cette circonstance, car l'ombre de la guillotine erre parmi ces pages, et il n'est pas douteux que, sauf chez Walpole, il y ait chez ces écrivains comme un reflet de la Terreur (non plus mythique, mais réelle et historique). Le docteur Guillotin et le marquis de Sade sont au chevet de cette production où les enlèvements, le rapt, la violence, la ruse, les héroïnes échevelées sont monnaie courante!

(1) Cinq récits d'Achim von Armim ont été réédités il y a peu dans la collection « Folio », sous le titre

Le roman terrifiant est aussi un roman du lieu clos : château, monastère, auberge. Tout est machiné de la plus étrange façon. Dans le Château d'Otrante, un heaume d'une grandeur gigantesque écrase un enfant, image inoubliable et qui éveilla le plus vif intérêt chez les surréalistes. Au départ de son œuvre, Ann Radcliffe s'était efforcée d'être logique à tout prix et de fournir une explication rationnelle aux événements fabuleux dont elle peuplait ses livres. Avec l'Italien ou le Confessionnal des pénitents noirs, elle s'abandonne elle aussi au vertige, même si son fantastique est un fantastique des sentiments. La sombre grandeur du Moine tient à une sorte d'arrièreplan quasiment métaphysique. Balzac se souviendra de Maturin et écrira Melmoth réconcilié. C'est que Maturin pousse le roman terrifiant à son comble. D'une certaine façon, il met un point final à l'évolution du genre. De Walpole à lui, la boucle est bouclée.

Au fond, on a réuni ici les cinq archétypes du roman terrifiant. Ces livres sont inauguraux et, à ce titre, réellement significatifs.

HUBERT JUIN.

\* ROMANS TERRIFIANTS, préface de

perd son prépuce ; les vierges sont insatiables ; les sévices n'appartien-

nent qu'à la jouissance. Hoffmann, musicien vieillissant et pauvre, fut

amoureux jusqu'à en perdre le sens

d'une jeune fille de quatorze ans, fiancée à un autre, Julia Marc. Peut-

être a-t-il, dans Sœur Monika,

inventé la nudité de Julia Marc - et

sans doute s'en est-il enivré jusqu'à

en devenir philosophe. C'est là-

dessus que s'ouvre le livre, et là-dessus qu'il se referme : dans un

dérèglement qui souligne et désigne,

enfin! l'apparition des merveilles : « C'est ainsi, chère Lucilie, que volontiers je philosophe. Quant à la

manière dont j'aime et dont je hais, je veux vous la faire connaître aujourd'hui-même. Venez! Pour

maître du rêve. Entre le chétif de sa

ment ce qui mène le monde : les

153 p., 69 F.



# Des coups d'épée dans l'au-delà

# gues de la Chine ancienne

modeste, joliment présenté sur vergé ivoire, admirablement traduit, qui vous fera savourer mille morts!.. Morts encombrants incapables de rester sagement dans leur tombe et qui viennent vous effrayer et vous tarabuster; fantômes en tous genres qui vous mor-dent l'épaule, enfoncent leurs ongles dans vos genoux; démons velus, friands de cœurs humains, qui enlèvent les petites filles et les jeunes garçons; âmes faméliques rodant plus ou moins loin de leur ancienne

a, diaboliquement, réunis.

OILA un petit livre discret,

Intitulé Aux portes de l'enfer, ce recueil de récits fantastiques de la connaître cette manière, il faut sui-vre notre auteur. Hoffmann est le Chine ancienne est l'œuvre de Jacpersonne et ses malheurs, dans les fumées du punch qui était sa boisson ques Dars, dont la traduction du roman de brigands, Au bord de favorite, il découvrit impudiquel'eau (1), avait été unanimement applaudie il y a cinq ans. Cette fois, l nous fait découvrir non pas un gros livre de deux mille pages, mais des contes cruels, extrêmement brefs, qui datent généralement de l'époque des Six Dynasties (222-589) et des Tang (618-907) et qui se retrouvent pour la plupart dans la Grande Compilation de l'ère Taiping (976-984), une énorme collection r blée sur ordre impérial à l'époque des Song du Nord. On peut imaginer l'énorme travail qu'a dû effectuer le traducteur parmi les cinq cents rouleaux de contes pour extraire la soixantaine de récits qu'il

N'allez surtout pas croire que ces

# • Récits fantasti-

enveloppe physique dans l'attente d'une réincarnation

textes soient destinés aux spécia-

# \* SŒUR MONIKA, de E.T.A. Hoffman, préface d'Audré Pieyre de Mandiargnes, traduction de Madeleine Laval. Phèbus, collection «Verso»,

(1) Treize volumes out été publiés à ce jour aux Editions Phébus, parmi les-quels les quatre tomes jusqu'ici incom-plets en traduction française de la suite mitulée, les Frères de Saint-Sérapion. (2) Gallimard, collection «l'Imagi-

(3) L'ouvrage de Jean Mistler : Hôffmann le fantastique a para en 1950. Il a été réédité chez Albin Michel en 1982. Il demeure indispensable.

### Le goût du sang

E défunt Théâtre du Grand-Guignol aurait pu en tirer inondé de capsules de sang Leichner qui auraient éclaboussé les spectateurs des premier ranga, en même temps que la comtesse sangiante i... La lecture du roman (?) de Valentine Penrose, réédité dans la collection de poche « L'imaginaire » (!) nous plange en effet dans des fleuves de sang qui poissent entre les pages et décacent une odeur douceâtre qui finit par soulever le cœur. D'autant plus que tout cela est véridique, et que les textes des interrogatoires du procès de 1611 attestent une réalité qui dépasse toutes les fic-

La France a eu Gilles de Rais, la Hongrie Erzsebet Bathory, cette comtesse sangiante qui, à la fin du seizième siècle, aureit fait périr plus de six cents jeunes filles battues à mort, effroyablement torturées dans les chambres secrètes de ses châ-

Valentine Penrose, qui fut avant la guerre la femme de Roland Penrose, l'ami des suméslistes et de Picasso, avait publié en 1962, au Marcure de Françe, cette histoire dont l'érotisme sanguinolent brave tous les interdits de l'imagination. Elle nous entraîne vers ces châteaux des Carpates où règne le diable servi par des sorcières, assistées de chiens et de chats noirs, vers ca château de Csejthe, aux limites de la Slovaquie, cù elle imagine que les vampires sont toujours là, humant le pot de terre contenant le sang qu'on va verser sur

les épaules de la comtesse. Dépassant le livre d'histoire (à ne pas conter aux enfants ni aux âmes sensibles), l'auteur nous montre cetts femme blonde grāce aux lavages dix fois némomille sauvage, de safran qui se contemple dans un miroir en forme de bretzel dont elle a alle-même dessiné le modèle afin d'y passer les bras et d'y rester appuyée sans fatigue pendant de longues heures face à son image... Une image pâle de jeune nément à la figure de cette belle eune femme, mère de deux fillettes, qui rêve de briller à la cour de Vienne, tandis que, dans l'ombre, surgissent les scènes hallucinantes des salles de tor-

Condamnée à la prison perpétuelle, Erszebet Bethory mount en 1614, âgée de quarantequatre ans, *e sans croix et san*s kumière 3.

\* LA COMTESSE SAN-GLANTE, de Valentine Penrose. Galimard, collection « L'Imaginaire », 230 p., 26 F.

(1) Le personnage d'Erzsebet Bathory a été porté à l'écran par le Flamand Harry Kumel avec Delphine Seyrig dans les Lèvres rouges (1970) puis par le Polonais Walerian Borowczyk, dans les Contes

listes de la littérature chinoise! Ils auraient ravi les surréalistes et nous présentent une collection de fantômes, revenants, succubes, goules, lémures, démons et démones insidiensement terrifiants, esprits de l'an-delà, qui font penser aux Contes de la lune vague après la pluie. Phénomènes insolites qui ont, de tous temps, stimulé l'imagination des Chinois (et des Japonais) et qui sont la traduction symbolique d'usages religieux bouddhiques, funéraires en particulies. Dans et remanuable particulier. Dans sa remarquable préface-paratonnerre » Jacques Dars, avec humour, initie le lecteur et le prépare à la fréquentation des esprits, ces âmes en peine qui pas sent, sans en avoir l'air, la ligne de démarcation entre le réel et l'imaginaire, entre le mort et le vivant. - Si un mort est exhumé selon les rites, si les offrandes rituelles lui ont été violée ou dérangée, il n y a aucune raison pour qu'il fasse intrusion dans le monde des vivants, nous prévient Jacques Dars. Il en va tout autrement dans les cas contraires. et si les morts heureux n'ont pas d'histoire, les morts malheureux, immanquablement, font des histoires! .

Et quelles histoires! L'imagination de ces esprits malfaisants pour se rappeler à la mémoire des vivants - et parfois les occire - est tout à fait stupéfiante : démons qui terrorisent la population, villages hantés, démones qui se glissent dans votre lit, filles d'une extrême beauté ensorcelées par un démon, femme coupée en deux dont il reste « une moitié de corps avec un bras et une jambe » et dont le mari recolle soisement la moitié de cadavre (ils vécurent vieux et eurent beaucoup d'enfants!) ; et encore ce fantôme qui hante la résidence du com-mandant en chef de l'armée et qui se plaint des odeurs nauséabondes dues aux latrines trop proches de sa

tombe (\* Vous serez général et je vous aiderai », promet le fantôme). Tous ces récits macabres n'ont nas une fin heureuse : en quelques lignes, on brosse le décor, on expose le nœnd du drame, le Yin et le Yang s'unissent et se séparent, et l'épilo-gue survient, rapide, fulgurant comme un coup d'épée qui n'a pourfendu que des ombres.

NICOLE ZAND.

\* AUX PORTES DE L'ENFER, RÉCITS FANTASTIQUES DE LA CHINE ANCIENNE, de Jacques Dars. Éditions Nulle Part (distribution Distique), 118 p., 60 F.

(1) Au bord de l'eau, la Pléiade, 1978, deux tomes.

 SIGNALONS LA PARUTION DU NUMÉRO 3 DE LA REVUE « NULLE PART » consucré à la « lu-cidité » avec un beau sommaire : Borges, Elytis, Adonis, Kobayashi Ideo, Georges Rataille, Jean-Philippe Do-meca, Henry David Thoreau (traduit de l'anglais par Jacques Dars), etc.

«Ponquoi derrious-nous virre avec
tant de précipitation et de gaspillage de
vie ? interroge Thorean. Nous sommes
résolus à mourir de faim avant même
d'avoir faim. On dit qu'un point de reprise fait à temps en épargue neuf : de même, des geus font mille points au-jourd'hal pour en éparguer neuf de-main! Nous avons la danse de Saint-Guy et sommes incapables de tenir notre tête tranquille.»

La revue Nulle Part, éditée par la maison du inégie nom et distribuée par Distique, est dirigée par Jean-Louis Clavé, Bernard Noël, Serge Santrean, André Veiter (30, rae des Santes, Saintde-Marsan, 60 F le numéro, abonne-ment 200 F).

Tous les mois, un dossier consacré à un auteur ou à un mouvement d'idées **AVRIL** 

### Nº 206 Antonin Artaud

Théâtre - Cinéma - Poésie Par Paule Thévenin, Philippe Soilers, Henri Thomas, Marthe Robert, Pierre Brasseur, Arthur Adamov, Jean-Paul Morel, Bernard Delvaille.

LES LIVRES DU MOIS

LES ÉCRIVAINS D'AUSTRALIE

Des classiques aux romanciers de la nouvelle génération, voyage dans un continent littéraire, par Jean-Paul Delamotte.

En vente chez votre marchand de journaux : 18 F

### OFFRE SPECIALE

6 numéros : 60 F Cochez sur la liste ci-après les numéros que vous choisi

- □ Cette science humaine : la guerre.

  13 Théories du terronisme, de Hébert à Baader.
- □ Cendrars. ☐ La Beat Generation : Burroughs,
- Ginsberg, Kerouac.

  Simenon. □ Drieu La Rochelle. ☐ Littérature italienne (1960-
- berté. ☐ Les enjeux de la science,
- ☐ Cocteau. ☐ Nathalie Sarraute. ☐ Figures de Sartre. Les romancières anglaises
   Gabriel Garcia Marquez.

Valery Larbaud.

- ☐ Julian Gracq. ☐ Femmes, une autre écriture ? ☐ Le réveil de l'islam. Boris Vian.
- Musil. Les écrivains de Montmartre.
   Écrivains du Brésil. ☐ Raymond Aron.

Nom:..... ..,..... Règlement par chèque bancaire ou postal.

# magazine littéraire

40, rue des Saints-Pères 75007 Paris Tél. : 544-14-51

### Hoffmann érotique Je trouve significatif que cette série prenne fin sur le beau feu d'artifice et les jupes troussées de Sœur Monika. André Pieyre de bribes et de morceaux, d'onirisme et • Les plaisirs de d'irréalisme sexuel. Une nonne y devient un homme; un chrétien

«Sœur Monika» L est incontestablement le « fan-Mandiargues a fait pour cette éditastiqueur » essentiel : il a tout inventé de ce qui nous préoction une préface savoureuse et juste, soulignant la sympathie qu'il éprouve, à la lecture de Sœur cupe, tant il est vrai que l'on n'invente jamais que ce qui est; mais encore faut-il dévoiler le réel, Monika, pour, écrit-il, «un besoin de choquer, un penchant à la provocation, furieuse meme, dont l'objectif, avoué ou non, proche ou loin-tain, serait un renversement de la

lever les voiles qui recouvrent Isis. Or, dans une admirable fantaisie qui a pour titre Sœur Monika, et dont on lui contesta longtemps la patermorale commune et une libération à nité, Ernst Theodor Amadeus Hoff-mann, sans qui le romantisme allel'égard de ses lois ». Rien n'est plus exact! Et c'est ainsi que nous découmand, sans qui le romantisme alle-mand ne serait pas ce qu'il est, lève les jupes et les jupons d'Isis et délace sa guimpe : la voici nue, et tout entière livrée au plaisir. vrons, grâce à Sœur Monika, cette face de Hoffmann que d'aucuns vou-lurent masquer, mais que devina, en France, Jean Mistler : non plus uniquement l'homme des songes, mais, à la façon de Diderot, le «philosophe » (3). D'ailleurs, on remarquera l'allusion que Hoffmann fait aux Bijoux indiscrets. Il est vrai que

Elle a, écrit l'auteur, emporté, l'émail de rose d'une Psyché francaise ». Il irait jusqu'à pardonner à l'Empereur des Français tant de mauvaises actions au vu de tant de jolies créatures : • Mes vêtements étaient retombés sur mon visage et tout, ventre, vulve, cuisses, fesses, tout reluisait aux rayons du soleil couchant dont la boule rougeoyante, sur le point de disparai-tre, affleurait au-dessus des

# Un renversement

de la morale commune On a fort longtemps, donc, contesté Sœur Monika, et clamé à tous vents que cet écrit de licence n'était point de l'écritoire de Hoffmann. Cette opinion fut à tel point constante que la traduction (très belle) du livre, par Madeleine Laval, parut en France, chez Eric Losfeld, en 1966, sans le nom de l'auteur. Il est vrai que l'historique du manuscrit est complexe, et que sa disparition tient du roman noir. Reste cependant l'extrême preuve, et qui est la lecture du texte même. Sœur Monika est de Hoffmann indubitablement parce que seul Hoffmann était capable d'écrire Sœur Monika. Ce roman fait de fantasmes et de hantises, de rêveries à propos de l'érotisme, clôt l'entreprise des Editions Phébus, qui nous avaient promis l'intégrale des contes et romans de Hoffmann (1). Il manque un titre à l'ensemble, mais il se trouve ailleurs (2) : c'est le Chat

que savait l'époque. Il y a mieux sans doute : c'est la lecture de Sade qui est sans cesse présente dans Sœur Monika. J'évoque le «divin marquis» non parce que notre - fantastiqueur » de Königsberg prend un plaisir certain à lever les cotillons et à fesser les beaux modèles de Boucher, mais parce qu'il s'interroge sur la Loi, sur le Pouvoir, sur l'Etat, sur ce qu'est le citoyen et sur qui est le souverain. Il parle de «cul» avec abondance, dans Sœur Monika, certes! mais le «cul», c'est tout aussi bien le privé que le public, l'organisation de la société et l'existence de l'individu. Ce livre, si longtemps mis sous le boisseau, devient l'une des clés fondamentales non seulement de l'œuvre de E.T.A. Hoffmann, mais également de ce moment de la sensi-bilité des hommes : le romantisme. Hoffmann contaminé par Jean-Jacques Rousseau, voilà ce qu'il faudrait examiner avec attention : • Ce que notre nature et notre éducation présentent de présomptueux a dressé entre les hommes une cloison inébranlable : et cette cloison est le

c'est à Crébillon fils qu'il attribue

l'étonnante fiction, ce qui ne peut choquer personne si l'on songe à ce

plus grand, le seul obstacle à la connaissance de soi. » Hossmann, à

sa façon, pensait le monde, - et désespérait de le refaire. Il faut ajouter que Sœur Monika est un récit débridé : il est fait de

# Dans le château

la revue « Europe »

PRES les Cahiers de A l'Herne sur le romantisme noir, et les Châteaux de la subversion, d'Annie Le Brun (1), le roman « gothique » ou « terrifiant », s'il a gardé tout son charme, a perdu certains de ses mystères. Pourtant, les inventions de Walpole, d'Ann Radcliff, de Lewis et de Maturin lancent encore un défi qui déroute leurs exégètes. Avec Marx et Freud comme viatiques, ils errent à la recherche d'une entrée, de clés, d'un

Un numéro de la revue Europe explore, à son tour, « les méandres et les recoins de l'immense labyrinthe ». Il tire d'abord de l'oubli des auteurs français, ignorés, et leurs œuvres frénétiques : Alexis ou la Maisonnette dans les bois, de Ducray-Duminil, et Pauliska ou la Perversité moderne, de Révéroni Saint-Cyr. Un monde de machines célibataires, de forêts hantées, don-jons et cellules, sort de l'ombre de

Sade où il dormait. Etudiant l'« itinéraire » en France des Mystères du château d'Udol-

● Un numéro de phe (2) d'Ann Radclisse. Chantal Tatu met au jour un « champ inépuisable de symboles ». Alain Faure mesure l'influence du Moine de Lewis sur les *Elixirs du diable* de E.T.A. Hoffmann. Le «noir» au théâtre, le Souterrain initiatique de Lequeu, le Golem de Meyrink et Madame Putiphar, de Pétrus Borel, la revue explore ces marges du

genre, sans en oublier le centre. Les lectures d'Artaud et de Gracq, évoquées par Jacqueline Chénicux, out mis l'accent sur la modernité de ces écrivains pris dans un · écartèlement ardent ». Entre l'angoisse et la folie, le vide, le néant et les demeures de l'utopie, ils construisirent chacun des pièges. Leurs énigmes, dont les douves, les remparts, les murs, les murailles, les portes, ne sont que des figures inter-changeables, méritent d'être réso-

RAPHAËL SORIN. ★ LE ROMAN GOTHIQUE, Revne Europe, munéro 659, 220 p., 60 F.

(1) Garnier - Jean-Jacques Pauvert, (2) Réédité aux Editions José Corti. 90 F.

× me 

- 5 A MAN

- - a a \* \*\* 44 A an Apple \*\*\* **207** To 1 " Surger tall ! 7.7.4 14 (TAP) \*\*\*\* \*\*\* · · · · · · · · · · · · · · · · · · al in the sale

The second Serie 📦 👸 -- "or water to weight of their -161 gm 1848 3 The State of the Same of the S

in the said Statement

· 17-7 later (Palage - Malle a sin the said before **WARRED OF M** The street of The Separates & S. J. C. LEWIS B. Miles

Clark Out des

# Une rêverie de Patrick Grainville

l'homme de demain

ES romans de Patrick Grainville ne ressemblent à aucun autre. Ils retiennent par l'ambition et l'originalité de leurs sujets ; ils éblouissent par les moyens mis en œuvre : une huxuriance verbale, une imagination visionnaire peu communes; et ils fatigaent, parce que l'auteur s'abandonne, avec trop de complaisance, à ses dons, à sa facilité. Patrick Grainville est un écrivain qui m'embar-rasse. l'aime bien ce qu'il écrit et l'ai tonjours envie de lui passer le

Je l'ai découvert quand il a publié son second roman la Listère (1973) avec un enthousiasme sur lequel il m'est arrivé de revenir. Trois ans plus tard, les Flamboyaus, après un changement d'écurie — de Gallimard il était passé au Seuil, — lui out valu le prix Goncourt. Son heure de gloire a retenti. Je ne l'aurais pas sonnée pour cette épopée africaine que gâtait à mes yeux un excès de littérature. J'ai retrouvé Patrick Grainville en 1982, dans les Forteresser noires, où il s'est emparé à sa manière d'un site urbain et futuriste, les tours de la Défense, qu'il animait assez bien, ayant logé dans les sou-terrains de cet univers géométrique de béton et de verre une troupe d'enfants sauvages lancés dans de rocambolesques aventures.

Patrick Grainville, qui cherche à dire le monde ou la vie ou l'homme dans leur totalité, part toujours d'un lieu précis (qu'on se rappelle Nancy et la Lorraine dans la Lisière). autour duquel il compos des blasons. Dans la Caverne céleste, il nous jette en pleine nature méridionale, dans un paysage de sécheresse et de pierre, et en pleine réverie sur l'homme des origines et celui d'anjourd'hui. On ne peut nier que, d'un livre à l'autre, Patrick Grainville se renouvelle, même si sa facture baroque, son art de la métamorphose qui fait communiquer entre eux les mondes, le minéral, le végétal, l'animal, l'humain, resteut constants. A titre d'exemple, cetté description, extraite de la Caverne cescription, extraute de la Caverne céleste : L'aube baigne l'écorce des calcaires vrillés, fendus dans une hueur de lait où nagent des fila-ments plus mauves. L'aurore s'infiltre comme un sang dans les pores des plerres, réseau de vénules, mailles douces et placentaires voi-lant la hargne des abrupts, des crevasses des tourillons rapés par le coutelas blanc des sources: -

Nous sommes dans les Corbières, pays de douces collines, de garrigues et de rochers que rehaussent roines des châteaux cathares. Suspendue entre ciel et terre, une grotte rume en vestiges premiuriques s'ouvre au flanc d'une falaise qui domine un village. C'est Tautavel, baptisé ici Aguilar. En 1971, un célèbre squelette d'hommidé en a été exhumé. Le tourisme s'est emparé du lieu, un petit musée s'est ouvert ; l'été, les cars défilent.

Simon, na journaliste, le principal personnage du livre, séjourne à Aguilar pour un reportage. Il s'insère entre les habitants du village – un aubergiste gaillard, sa femme que la maladie tient à l'écart de la

• De l'homme vie, Line, leur servante, pourvue d'un marmot sans père, des vieux rivés à leur banc comme à la barque des morts - et une jeunesse internanonale qui hante provisoirement la région, campeurs à motos rutilantes

Patrick Grainville va jouer avec ces éléments, somme toute réalistes, mais en leur enlevant toute réalité. mais en leur enlevant toute réalité. Du village il fait surgir deux figures mythologiques de vieilles femmes, une commère qui voit tout, qui sait tout, qui classe tout, allégorie de romancier, et une espèce de pythie, folle, que la résurrection de l'homme des cavernes terrorise. Du côté des transcret l'auteur faise deux étrangers, l'auteur érige deux manières de déesses, des filles splenlides, musclées et conquérantes, l'une noire, camerounaise, qui dessine l'homme et la faune préhistoriques, l'autre blanche à la tignasse rousse, qui règne sur les motards

Ce n'est pas tout. Patrick Grain-ville lâche dans la montagne trois solitaires, un ermite, un orpailleur et surtout un terroriste en cavale, qui naguère a jeté une bombe sur une plage surpeuplée d'Espagne; enfin une bête à l'aura fabuleuse, un lynx, dont on cherche à réacclimater l'espèce. Ces personnages paraissent à la fois gratuits et trop voulus dans leur symétrie pour qu'on s'y inté-resse vraiment. Ils décorent, ils illus-

Il en est de même pour les événe ments qui ponctiient ce roman sans action: une statue de la Vierge est décapitée dans l'église du village; un enfant est écrasé par un car; la femme de l'aubergiste se suicar à la proprière est berges es s'autorie à la manière cathare, en s'exposant au soleil de la garrigue ; c'est enfin la traque du terroriste, dans un immense incendie où il s'immole, lui aussi, par le feu. Ces épisodes alternent avec des scènes de chasse et des scènes de frénésie érotique, Celles-ci naissent des amours de Simon avec la déesse noire, des amours de Line qui hésite entre homme et femme, et sera finalement enlevée par la déesse blanche.

### Le bouffon et le tragique

On dirait un immense carrousei où les motifs tournent et souvent reparaissent sans autre lien entre eux que des correspondances, des reflets, des contrastes : la sombre nuit des temps et la brillance métal-lique du moude moderne, la pulpe des chairs jeunes et la sécheresse des ossements... C'est bien de son livre que Patrick Grainville parle quand il évoque « un échiquier où le torride et le noir alternent sans transition ». Mais le lecteur, lui, a trop souvent l'impression d'une suite de morceaux de littérature, voire de styles se mêlent pour se contredire, le bouffon et le tragique, le réalisme et la transfiguration.

Un dessein domine-t-il le foisonnement du livre pour lui donner son unité? Patrick Grainville laisse entendre qu'un message serait à déchiffrer dans e ce grimoire aux alphabets de griffes, de flammes, de ténèbres et de pierre ». Je veux bien m'y risquer. Il semble que nous assistions à une double genèse : celle que nous impose la science paléontologique, succédant aux religions, et qui nous rend ces êtres simiesques occupés à tailler leur silex ou à chasser l'éléphant, et celle que nous prépare le monde moderne voué à l'explosion. Un homme nouveau mais ce sont plutôt les femmes qui l'incarnent — devrait en naître, marginal, ivre de fiberté, de muissage et ginal, ivre de liberté, de puissance et de sexe. La violence, grande loi de la création, puisque tout dans le monde s'entredévore, préside à cet engen-drement. Et finalement, c'est un hymne à la violence qui est chanté dans la Caverne céleste. Osez dire après cela que l'auteur se laisse emporter, qu'il en fait trop.

C'est pourtant le reproche qu'on peut adresser à Patrick Grainville, tout en reconnaissant les progrès de son expression, et la maîtrise qu'il ses métaphores. Dans cette création proliférante et surchargée, les arbres cachent la forêt, et les mots le dessein. On n'aurait pas à le regretter si Patrick Grainville était moins symboliste et plus simplement roman-

Ces réserves faites, si l'on a le courage et la patience de recevoir ce Niagara verbal qui charrie grossiè-retés, trivialités et pépites, on décou-vre de l'inouï et du grandiose dans la Caverne céleste, où la sauvagerie solaire d'aujourd'hui s'affronte à la bestialité des origines, dominée par la peur et la nuit.

JACQUELINE PIATTER. \* LA CAVERNE CÉLESTE, de Patrick Grainville. Senil, 333 p., 79 F.

# le feuilleton

# Don du don

(Suite de la page 13.)

Le risque rend libéral. Segan ne demande pas à ses amis de partager sa passion. Mais ce qu'elle apprécie par-dessus tout chez les artistes ressemble à ce qui fait les grands joueurs : le sens de la précarité de tout, sans lequel la prodigalité reste un calcul. Il faut que la mort soit lè, tout près, et que le créateur la dévisage jusqu'à lui voler le secret de la parfaite bonté. Le don porte bien son nom : il est affaire de don, de don de soi.

A preuve : Billie Holiday, que la petite Sagan légendaire de 1956 va écouter dans le Connecticut et impasse Marbeuf, consciente après coup d'avoir ignoré, avec l'insouciance barbare des Européens, contre quels démons la chanteuse se battait, au-

UTRES types humains devant lesquels Sagan s'est sentie soulevée par ce sentiment aujourd'hui si rentré, ou sinistrement perdu, qu'est l'admiration : Tennessee Williams, parce qu'à son génie de dramaturge se mélaient une vulnérabilité de cœur insoupçonnable (avec son emi Franco, avec Curson McCullers, doucement évoquée) et une incapacité totale à nuire, à frapper, à être dur. Sartre, selon Sagan, était de ces natures sans violence : au moins avec ses amis, car avec les autres, sovons justes, il n'y allait pas de main morte.

Le sommet dans la largessa, c'est Orson Welles, dont le portrait est le plus saisissant et le plus ému. On imagine le cinéaste tenant Sagan dans sa main comme King Kong sa fiancée en haut de l'Empire State. On plonge dans son regard exorbité et jaune. On l'entend parter de Shakespeare ou de la mélancolie, rêver de Valparaiso, oublier son rêve à la seconde. Un des scandales de ce siècle, c'est assurément qu'on ne donne pes à un tel géant les moyens d'aller au bout de sa folie...

y a juste trente ans, la France et le monde entier faisaient un succès de scandale à une jeune fille de dix-neuf ans coupable, c'était pendable à l'époque, de revendiquer pour ses person-nages et pour elle-même le plaisir sans les sanctions du péché, de l'amour, de l'enfantement : la disposition de nos corps, en somme.

Dès lors que cette liberté devenzit quasiment un devoir, les Franchouillards ont estimé que sa championne n'avait plus rien à exprimer que, vous savez bien, sa « petite musique ». C'était compter sans le don du don, qu'elle ne verrait pas et n'admirerait cas autant chez les autres si elle n'en était pas elle-même large-

Est-ce à cause de son panthéon personnel recruté surtout outre-Atlantique ? Est-ce à cause de son style, qu'on a trop dit bâclé alors qu'il préfère, ce n'est cas la même chose, l'élan intérieur aux règles apprises, ce style en espadrilles de corde, sinon en semelles de vent ? La petite Française des années 50 apparaît aujourd'hui, par sa liberté, son naturel, son goût des gens de cœur, comme un de nos écrivains les plus... américains !

BERTRAND POIROT-DELPECH.

\* AVEC MON MEKLLEUR SOUVENIR, de Françoise Sagna. Gallimard, 220 p., 72 F. VIOLONS PARFOIS.

# **GISELA PANKOW**

C. ALIÉ, M. GUIBAL, M.-L. LACAS, P.-P. LACAS, J.-C. LUIZARD, J. BARBIEUX-MARSALEIX, D. MAUGENDRE, J. PUGET, P. SANS

# 25 années de psychothérapie analytique des psychoses

Neuf contributions, douze récits de cas-prolongés par une réflexion théorique-, des styles thérapeutiques différents, mais un même objectif : trouver, et appliquer, une technique de la psychothérapie analytique des psychoses.

# **CLAUDE RABANT CLINS**

Le malaise actuel serait-il apaisé par un traitement scientifique du social ? Ou la psychanalyse a-t-elle raison de dire que les folies se déplacent avec les politiques qui les bornent et qui les suscitent ?

Collection la Psychanalyse prise au mot

Girard de Charbonnières

# LE DUEL GIRAUD

Un témoignage essentiel sur l'imbroglio d'Alger en 1943, par Guy de Girard de Charbonnières directeur à l'époque du cabinet du Général Catroux, qui suivit les événements jour après jour et connut les détails de toutes les péri-

**PLON** 

### au fil des lectures

Roman \_

.-- 4

### L'angoisse cocasse de Françoise Hamel

Il y a trois ans paraissait le Café à Pean, un premier roman où la verve s'alliait à la violence giacte des règle-ments de comptes. Françoise Hamel y taconait la révolte d'une adolescente et de toute sa famille coutre un père, aneien spahi devenu tyran domestique.

La Loche nous présente, dans un mi-lieu bieu différent, l'effervescence d'une station de radio parisienne. La narratrice, Clotilde La Hougue, colla-hore à l'émission a Parleront-ils ? » et retrete pour le sympathique animateur une galerie de personnages puttoresques et putoyables. A vingraux ans, avec sa dégaine de fille à la mode, « Clo » passe pour un modèle d'entrain et d'efficaciné.

Pourtant, l'image qu'elle se fait d'elle-même est mut à fait différente. • Loche, Je me pais en loche, autre nom de la limare, mollusque appuyé contre le monde, je me suis fabrique une co-quille consible sons la peau. » Dès qu'elle en livrée à elle-même, elle vir plusis rechase et solitaire, ressassant son passé dans des conversations télé-phoniques avec sa mème, ou lors de re-terne deur es sille passel. Viscours Mer. tours dans sa ville natale, Vie-sur-Mer.

Ainsi à l'observation saturique et co-Ainsi à l'observation satirique et co-caste se joint la chronique intime des déserrois de Clo. A force d'écourer les sutres, ette est absorbée, happée, mena-cée de disparition. Sauf quand, à sou-veau sur le qui-vive, etle peose : « l'ai encere peur, donc je auts vivante. » Son équilibre ? Elle ne le trouvera que dans la rapture libératrice, lorsque la crise fera culminer l'angoisse dans un paroxysme hilarant, en un détonant mé- Portrait.

lange de genres.
MONIQUE PETILLON. \*LA LOCHE, de Françoise Hamel. Un aristocrate Grasset, 250 p., 69 F.

Poésie\_

### La passion de Christian Bouthemy

cette espèce en voie de disparition qui ne peut survivre sans un livre à portée cour. Libraire à Saint-Nazaire, il s'est fait éditeur pour mieux transmet-tre les signaux de mélancolie de Mau-rice Blanchard, Patrice Repusseau et Knut Odegard.

Figures Tombées, Traces, son premier livre, nous entraîne dans une ville in-certaine où des hommes dépossédés de leurs rêves se laissent choir dans les hras de la mort. Les poèmes de Chris-tian Bouthemy se lisent comme se feuillette un vieil album de phoms. Souvent, le regard s'arrête et se froisse sur une phrase éperdue de nostalgie.

Ce poète cherche à percer les mys-eres de la pluie qui, quelquelois, fout tères de la pluie qui, quelquefois, fout croire que les hommes savent encore s'ahandonner aux larmes. Christian Bourhemy construit, dans ses textes, un univers où la passion l'emporte sur la raison, et où des flamants roses vien-nent se blanchir les ailes sur des lèvres

PIERRE DRACHLINE.

\* FIGURES TOMBÉES. TRACES, de Christian Bouthemy. Arcane 17 (126, avenue de la République, 44000 Saint-Nazaire), 50 p., 50 F.

# des bas-fonds

toire d'une passion dévastatrice. Le jeune juif bulgare — Julius Mordecat Pincas, devenu « Pascin » par sa scule volonté — qui découvre Montparnasse à volonté — qui découvre Montparnasse à vingt ans, en 1905, ne sait pas qu'il incarnera, à lui tout seul, les « années folles », les « Colden Yeurs » et la « génération perdue », ces trois formules pour définir une époque emplie de frépour création, bohème et plaisir si étroitement mélés qu'ils l'out rendue légendaire. Julius est déjà un dessinateur célèbre (la peinture viendra plus tard), et il arrive autéolé de gioire à Paris, où on l'attend comme une étoile Paris, où on l'attend comme une étoile de plus. Il ne décevre pes, étoile d'or

Relatée par André Bay, voici l'his-

avant de devenir étoile noire. Tout de suite, sa genéllesse, sa géné-rosife un peu ostentatoire, sa culture (il est polygiotte), son talent éclatant et son abord facile lui attirent les sympa-thies. Il en suscitera pertout, pas plus heureux pour autant. Déjà, la femme est son obsession, la femme et le sene. Il se jette dans le libertinage...

se jette dans le libertinage...
Un jour, il est piégé. Il croit avoir trouvé un pôle en Hermine David, peintre sur twoire, qui sura une notoriété. De fair, pour cet bomme qui hair son père, qui a adoré se mère, qui les a fuis tous les deux, Hermine paraît, un temps, le « fixateur ». Il l'épouse, aux Ents-Unis, où il est allé en 1914, et d'où il reviendra, en 1920, citoyen américain — mais ce mariage n'était qu'un faux pas vers le bonheur.
La femme « fatale », c'est Cécile Vi-

La femme « fatale », c'est Cécile Vi-dil, « Lucy », comme elle se fait appeler

depuis qu'elle a quitré ses parents po « vivre sa vie ». Coup de fundre réci-proque quand Pascin l'a rencontrée comme modèle. Elle a subi son charme, il voit en elle, active, efficace et gaie, la vie mêtre. Pascin officie de mane, la vie même. Pascin réussit à me deux aventures (avec Lucy, avec Hermine) en même temps, mais, quand il part pour l'Amérique, Lucy, elle, s'établit avec Per Krong, le peintre norvégien, qu'elle épousera et dont elle aura un fils.

Lorsque Pascin et Lucy se retrou-vent, après la guerre, la passion flambe à nouveau. La différence entre eux est que Lucy tient à rester libre, qu'elle aime toujours son mari, qu'elle est mère, qu'elle se reprend, aussitôt don-née, alors que Pascin la voudrait à lui tout entière. Le drame est là qui couve. Pascin hoit de plus en plus et, bientôt atteint de cirrhose, se promène avec son chapeau melon, ses chaussures vernies et son écharpe de soie blanche au milieu des drogués, des ivrognes, des miséreux, des clochards...

miscreux, des ciochards...

Il écrit à Lucy, quand ils sont séparés pour une heure ou trois jours, des lettres exquises ou déchirantes. Il voudrait d'elle un enfant; elle ne craint rien tant que d'avoir un enfant de Pascin. Enceunte, elle se fait avorter. La « fausse couche » annoncée à Pascin est le pies d'une sorterance de rémaration. e tausse conche « annoncée a rénovation. le gias d'une espérance de rénovation. Peu de temps après, le 1« juin 1930, l'« aristocrate des bas-fonds», depuis longtemps suicidaire, s'ouvre les vennes avant de se pendre. « Adien Lacy», écrit-il de son sang sur une porte de son atelier. Ces dernières pages, pour les-quelles André Bay ne disposair pas d'informations, et pour cause, sont hal-heinantes de vérite.

G. GUITARD-AUVISTE. \* ADIEU LUCY - LE ROMAN DE PASCIN, d'André Bay. Albin Mi-chel, 425 pages, 89 F.



# LE CARNET DU Monde

### <u>Naissances</u>

- M. Jean CANAVAGGIO et M™. née Perrine RAMIN, Laure et François, sont heureux d'annoncer la naissance de

Emmanuel, le 20 mars 1984. Jean CANAVAGGIO. 17, avenue de Tourville, 75007 Paris.

- M. Michel KERGREIS et Solange, née TIXIER, et leurs familles de Nantes et de Dreux, ont la

le 17 janvier 1984 à Nantes. Consulat général de France à Marra-kech, Maroc.

- Jocelvne MARCANDORO et Alain SOBEL ont la très grande joie

à Paris le 13 mars 1984. 23. avenue Laferrière, 94000 Créteil.

- Elie et Evelyne Faroult, Yves, Muriel, Myriam et David

Jocelyne Halfon, Les familles Pallia, David, Rabinoviich, Lapid, Khalil. Lassner, Abram et

Enfants, petits-enfants, frères, sœurs, tous ses proches et ses nombreux amis, ont la tristesse de l'aire part du décès de

> M= Henriette FAROULT, née Pallia, employée de banque retraitée,

après une courte mais pénible maladie. Les obsèques se tiendront le vendredi 30 mars 1984, à 10 heures, au cimetière de Villiers-le-Bel (Val-d'Oise). 15, rue des Barres.



ORGANISATION D'OBSÉQUES

**AU SOMMAIRE DE CE NUMÉRO:** 

D. CHICOT

CE SUPPLÉMENT EST VENDU ENCARTÉ DANS L'ÉDITION QUOTIDIENNE DU « MONDE »

NOTATED TO THE

### Nantes-Paris-Lyon. M= Jean Graveleau,

son épouse, Le général et M™ Jean-Paul Chollet, M. et M= Jean Graveleau, Mère Françoise Graveleau, M. et M= Pierre Boursier,

leurs enfants et petits-enfants, Les familles Le Maitre, Graveleau, parents et alliés, ont la douleur de faire part du décès de

M. et M= Claude Mignières,

### ingénieur général des télécommunications ancien élève de l'École polytechnique, officier de la Légion d'honneur.

M. Jean GRAVELEAU.

purvenu à l'âge de soixante-dix-huit ans La messe des obsèques aura lieu dans l'intimité à Amailloux (79) et l'inhuma-tion au cimetière de Pornic (44), le ven-

dredi 30 mars 1984 à 15 heures. M<sup>ox</sup> Roger Kessler.

Le capitaine de vaisseau et M= Jean Kessler et leurs enfants. M. et M™ René Gutton.

leurs enfants et petits-enfants, M. et M= Robert Janteur ct leurs enfants, M. et M= Philippe Kessler

et leurs enfants. Le chef de bataillon et M™ François Kessler et leurs culants. M. et M= Didier Kessler

et ieurs enfants. M™ Chazal, M. et M™ Edmond Kessler, M. et M= Paul Chazal, font part du rappel à Dieu du

### Général Roger KESSLER (CR)

ingénieur civil des Mines, chevalier de l'Ordre équestre du Saint-Sépulcre de Jérusalem, officier de la Légion d'honneur, croix de guerre 1939-1945, croix de la valeur militaire,

survenu le 27 mars 1984, à l'âge de

Le service religieux sera célébré le vendredi 30 mars, à 9 heures, en l'église Saint-Pierre de Neuitly.

L'inhumation aura lieu au Puy-en-Velay le samedi 31 mars et sera précédée d'un service religieux à 10 heures, en l'église du Collège.

Loisirs

**NOUVEAU SUPPLÉMENT ILLUSTRÉ** 

AU «MONDE» DU VENDREDI 30 DATÉ SAMEDI 31 MARS 1984

**OUVERTURE** 

DE LA SAISON DE GOLF

NEIGE:

MODE:

Présentation des collections

**SPORTS** 

automne-hiver.

De Megève à Val-Thorens.

**EQUESTRES:** 

Et un choix commenté des programmes de la radio et de la télévision pour la

Cette passion pour l'attelage.

semaine.

Cet avis tient lieu de faire-part. 8, rue Devès, 92200 Neuilly.

### — M. et M∞ Michel Le Goc et leurs enfants.

M. et Ma Jacques Renauld, Leurs enfants et petits-enfants, Docteur et M= André Chateau

leurs enfants, ont la douleur de faire part du décès de ML Yves LE GOC, avocat honoraire, ancien bâtonnier du barreau de Brest, chevalier de la Légion d'honneur,

croix de guerre 1914-1918, leur père, grand-père et arrière-grand-père, survenn le 23 mars 1984, dans sa quatre-vingt-quatorzième année. La cérémonie religieuse sera célébrée e vendredi 30 mars à 14 h 30, en l'église Saint-Louis de Brest.

 Le professeur Jacques Modaï,
Pascale et Philippe,
Sa famille et ses amis, ont la douleur de faire part du décès de

# M<sup>m</sup> Catherine MODAL, néc Sidier.

Les obsèques ont en lieu le 26 mars dans l'intimité.

### 10, boulevard Flandrin,

- L'Association française des experts de la Coopération technique internationale (AFECTI). 47, rue de a la tristesse de faire part du décès de

son président, le docteur François REBEUF.

### - Nous avons appris le décès de M. Paul-Emile VIARD,

# ancien député.

[Né à Epinai (Vosges) le 27 février 1902, Paul-Emile Viard avait enseigné le droit à l'uni-versité d'Alger, dont il devint plus tand le doyen, avant d'être nommé à la faculté de droit de Lille qu'il esseignate le droit romain Résistant et caulavant d'être nommé à la faculté de droit de Lifie où il enseigna le droit romain. Résistant et gau-leste, il avait présidé la commassion d'enquête désignée à la fin de la guerre per le Comité fran-çais de Libération nationale puis avait été mem-pre de l'Assemblée consultative d'Alger, en 1943, avant de participer aux deux Assemblées constituantes, en 1945 et 1946.

consumentes, en 1945 et 1946.
Elu député d'Alger, il avait ségé, de 1946 à 1951, permi les députés du MRP. Depuis la fin de la guerre d'Algérie, il présidait l'un des groupements les plus actifs des rapatriés d'Afrique du Nord, d'Association nationale des Français d'Afrique du Nord, d'outre-mer et de leurs amis (AMFANOMA). Il était également membre du consul d'Ambreintestain du l'Allérain fennesie du l'Augus fennesie du

Nos abonnés, bénéficiant d'une uction sur les insertions du - Carnet eduction sur les inservoirs de joindre à leur emon de texte une des dernières bandes pour justifier de cette qualité.

# **INFORMATIONS**

- Michel Jacoub et sa fille remer cient profondément tous ceux qui se sont associés à leur douleur lors de la disparition de leur épouse et mère, ina JACOUB,

Remerciements

et auxquels ils ne peuvent répondre per-11, rue Périguen, 75015 Paris.

 M= Henri-Pierre Klotz, ses enfants, petits-enfants, belle-sœur sœurs, les élèves, la famille, les amis,

dans l'impossibilité de répondre personnellement aux très nombreuses marques de sympathie qui leur ont été témoignées lors de la disparition

### Henri-Pierre KLOTZ.

expriment ici toute leur reconnaissance. **Anniversaires** En ce troisième anniversaire

### du départ de leur très chère fille unique Olga CARDOULIS,

cte, vingt-neuf ans M. et M™ Alex Cardoulis des une pensée pieuse à toutes les personnes qui l'ont connue et aimée.

Avis de messes Une messe à l'intention de

### Antoine YAZBEK, ambassadeur du Liban,

### décédé à Moscou le 20 novembre 1983,

era célébrée le dimanche 1= avril 1984 à 11 heures, en l'église Notre-Dame-du-Liban, 15, rue d'Ulm,

Messes anniversaires - Pour le premier anniversaire du rappel à Dieu de

# M= Etienne della SUDDA, née Genevière BILLON,

Une messe sera célébrée le vendredi 6 avril, à 18 h 30, en l'église Saint-Louis des Invalides. 23, rue Surcouf, Paris-7°

Tél. 705-46-26. Communications diverses

- Le prochain congrès des associa-tions d'anciens élèves des lycées et collèges de France auta pour thème Conservation historique, sauvegarde et réhabilitation des établissements . Il 1= octobre), ville où le lycée Peiresc, de style typiquement Second Empire, fait l'objet d'importants travaux de réhabilitation. Les congressistes visiteront ensuite plusieurs îles des côtes varoises (Bendor, Embiez, Porquerolles) et Saint-Tropez. Les anciens élèves des lycées et collèges sont invités à se rensei-gner à l'« A » de Toulon (22, rue Paul-Landrin) ou à l'Office du tourisme (8, avenue Colbert, 83000 Toulon. Tél. : (94) 22-08-22).

# Avis de recherche On nous prie d'insérer l'avis suivant : On recherche M= Christiane COLLET, née le 5-5-1915 à Malakoff.

Se mettre en rapport avec le service des recherches de l'Armée du Salut, 76, rue de Rome, 75008 Paris, Tél.: 387-41-19 qui transmettra un com-

### MOTS CROISÉS

PROBLÈME № 3678 universelle. - XI. Change de cou-



HORIZONTALEMENT I. - Sa converture est précieuse quand on se trouve dans de beaux draps. – II. Fair partie d'une classe de singes parmi laquelle on distingue des hurleurs. Lunette ou fourchette. – III. Simple, il est espa-gnol; doublé, il est plutôt gaulois. Complexe méridional. – IV. Mar-cheur de la fin. V. Prendre les choses en main. Pape qui ne man-quait pas d'étoffe. - VI. Diffuse, mais pas forcément avec confusion. - VII. Prenait parti. - VIII. Arbitre troyen d'un concours de beauté en haut lieu ou haut lieu de l'élégance française. Symbole de la liberté ou de la réclusion. - IX. Certaines sont essentielles, d'autres croient l'être. Personnel. – X. Anti-ques adversaires de la révolution

SALON

DU MODÈLE RÉDUIT

Le cinquième salon de la

maquette et du modèle réduit ouvre

ses portes samedi 31 mars à la Défense. Deux cents fabricants,

constructeurs, artisans et importa

teurs attendent les passionnés de bateaux, de trains, d'avions, de voi-

\* Au CNIT, du samedi 31 mars au dimanche 8 avril, de 10 heures à 19 heures (jusqu'à 22 heures, vendredi 6 avril). Entrée : 28 F.

TRAIN SPÉCIAL. — L'International Ferroviaire Club (IFC) propose aux

fervents de la maquette et du mo-

dèle réduit de se rendre à l'insugu-

ration du cinquième Salon en em-

pruntant le train à vapeur tracté

par la locomotive 140 C 231 qui fera le tour de Paris par la petite ceinture. Départ de Paris-

Saint-Lazare vers 9 h 30, arrivée

au CNIT à 12 heures. Aller et re-

salon: 120 F.

\* IFC, 46, avenue de Savigny,
93600 Auknay-sous-Bois, tél.: 384-

GRAVEVR • depuis 1830 Pour votre Société

papiers à lettres et

imprimés de haute qualité

Le prestige

l'une gravure traditionnelle Ateliers et Bureaux :

47, Passage des Panoramas 75002 PARIS Tel.: 236,94.48 - 508.86.45

tour an train à v

tures et de figurines.

### Solution du problème nº 3677 Horizontalement

**VERTICALEMENT** 

1. Le signe de l'amitié. - 2. Telle une note dépassant la mesure. Dou-

niste romantique. Opération récla-

sonnage éloquent. - 6. Bien qu'arri-

vant fraichement, on le salue avec

chaleur. Copulative. On le vide

quand on en a ras le bol. - 7. Bande. Possessif. - 8. Corps céleste. Une

des prérogatives du chef. - 9. Dont la raison d'exister est manifeste.

I. Tailleuse. – II. Rimailler. – III. Amadoue. – IV. Canin. Mas. – V. Ancras. - VI. Sot. EE. -VII. Sassafras. - VIII. Is. Tulipe. -IX. Eire. Unir. - X. Rein. Ecce. -

### Verticalement

 Tracassière. – 2. Aima. Oasien. — 3. Imanats. Rit. — 4. Ladin. Sténo. — 5. Lionceau. — 6. Elu. Refluer. — 7. Uléma. Rince. - 8. Se. As. A-pic. - 9. Eros. Isère.

GUY BROUTY. **EXPOSITION** 

LES ARCHIVES DÉPOUSSIÉRÉES. - A l'occasion du mois du livre, les Archives nationales (Musée de l'histoire de France) présentent, jusqu'au 17 avril, « La lecture publique populaire en France de 1789 à 1945 », une exposition qui retrace la naissance et le développement des bibliothèques pu-

★ A l'hôtel de Soubise, 60, rue des Francs-Bourgeois à Paris (3\*), tous les jours sauf le mardi de 14 h à 17 h.

### **PUBLICATION JUDICIAIRE**

Extrait d'un jugement correctionnel renda par décision du 23 novembre 1983 du Tribunal de grande instance d'Aixen-Provence, statuant en matière de police correctionnelle.

Le Tribunal de grande instance d'Aix-en-Provence. à la requête de la Sté CECA SA. Vélizy-Villacoubley...

CONTRE Jean Fayolle, route de Berre, 13510 Eguilles... Attendu... que la Sté CECA SA... a

Attendu... que la Sté CECA SA... a pour objet essentiel la fabrication et la vente de divers produits chimiques; (...)
Attendu que la Société COMPAGNIE EUROPÉENNE DE CHIMIE APPLI-QUÉE, en abréviation CECA dont le prévenu est président et administrateur... a également pour objet la vente de produits chimiques autres que pharmaceutiques; (...)
Que l'utilisation de la marque CECA par le prévenu et la société qu'il représente, qui doit être déclaré civilement responsable, a causé à la partie civile un préjudice...
Condamne FAYOLLE Jean à la peine

judice...

Condamne FAYOLLE Jean à la peine de mille francs d'amende; (...)

Reçoit la constitution de la partie civile de la Sté CECA SA. Condamne le prévenu à lui payer la somme de deux mille francs de dommage-intérêu; ordonne la publication par extraits du présent juge-

evec chaque billet, 2 chances de gagner

I chance av tirage



I chance au grattage



icterie nationale

- dram

- , SS - ≥

« SERVICES »

the contract of the contract of

i i

THE COLUMN TWO

12

STATE OF THE PARTY OF

enant Cate

F-- 146

Para negati

the secondary

A Charles & 1/9 : 2008 - 100° ानाः अति नक्षत्रन्ते अस्ति । अस्ति

To the second of the 

2 × 3 × 3 × 3 × 25

£-the state of the s

أأها فالقطي الموالي

at the same The state of the s

-----

30 **3**00

# JOURNAL OFFICIEL | MÉTÉOROLOGIE -

Sont publiés au Journal officiel du jeudi 29 mars : DES DECRETS

DES DÉCRETS

• Relatif à l'attribution, d'une indemnité de fonctions aux délégués régionaux à l'architecture et à l'environnement et arrêté du 26 mars 1984 fixant le taux de cette indemnité.

• Modifiant le décret du 3 juillet 1972 fixant le montant de la rède-vance perçue lors du dépôt des demandes de visa de publicité concernant les médicaments. UN AVIS:

De la délégation parlementaire pour la communication audiovi-suelle : avis de délégation.

PARIS EN VISITES— SAMEDI 31 MARS

\*\*SAMEDI 31 MARS

\*\*La Chapelle goyale de Dreux p.

8 h 30, place de la Concorde, grille des
Tulleries, M.\*\* Peante.

\*\*Le Marais p. 14 h 30, métro SaintPaul, M.\*\* Duhesing.

\*\*Le Panthéongal d' h 30, devant les
grilles, place du Pinthéon, M. Jaconet.

grilles, place de Phithéen, M. Jaconet.

« Hôtel de Sully », 15 heures, 62, rue
Saint-Antoine, M. » Vermeersch (Caime
nationale des monuments historiques).

« La cathédrale russe », 14 h 30, 12,
rue Daru (Acadamia).

« Hôtel Potocki », 15 heures, 27, avenue Friedland (Approche de l'art).

« La figno-maçonnerie », 15 heures,
16, rue Cadet (les Filineries).

« L'Es Saint-Lenies », 14 h 30 méter.

«L'He Suint-Louis», 14 h 30, mêtro Pont-Marie (les Filneries). «L'Institut de France», 15 heures, 23, quai Conti (la France et son passé). «Hôtel de Sens», 15 heures, 1, rue du Figuier (Histoire et Archéologie).

# CONFÉRENCES

15 heures: 36, rue des Mathurins, M. Bornecque: « Napoléon III, empereur social »; M. P. Mantha: « Questions sur le prix des livres » (le Nouvenu Faubourg).

La France restera sons l'influence de basses pressions recouvrant l'Europe ococidentale. Mais vendredi sera mar-qué par une accalmie entre doux pertur-bations.

Vendrois matin, le tamps sera en général très brumeux sur toute la France, des bener de bromillerd se formeront au lever du jour du Val de Loire su Limousin, sur les Landes les nuages bes seront abondants. Quelques anages résiduels également sur les régions de l'Est : des Vosges aux Alpes. La Corse gardera toute la journée au temps instable avec des ondées.

Les températures seront sur la phi-part des régions de l'intérieur comprises entre -1 et 1 °C an lever du jour. Elles atteindront 2 à 4 °C sur la côte atlanti-que et 6 °C en bodure de la Méditerra-née.

Dans la journée bean temps presque partout, ciel peu susgeux, rares ondées et larges périodes de soleil.

En soirée, sur la côte atlantique, mages annonçant l'approche de la nou-velle perturbation. Il fera 8 à 9 °C dans le Nord, 13 à 15 °C sur le Sud-Ouest, 15 à 16 °C près de la Méditerranée et sur toutes les autres régions, 10 à 11 °C.

Complément mentrens

Les perurbations continuerent de défiler sur la France tout au long du week-end. Mis à part de belles échaireies samedi matin sur les Alpes, le Jura et les Vosges, l'aggravation touchers essuite tous les massifs et le maturais etuspe persisters, jusqu'à dimanche soir.

Il neigera en montagne, d'abord vers
1000 mètres samedi matin, puis vers
2000 mètres sealement dans l'aprèsmidi de samedi, et dimanche à nouveau
des chutes de neige souvent abondantes
des chutes de neige souvent abondantes
des chutes de neige souvent abondantes
d'abasse altitude en linison avec un refroidissement sensible se produisant dans la
journée.

La pression simosphérique réduite au

1, 10mz, 1,2 et 4; 10mouse, 15 et 6.

Rempératures relevés; Amsterdam, 11
et 8; Athènex, 19 et 10; Berlin, 14 et 9;
Bonn, 12 et 8; Bruxelles, 11 et 5;
Le Caire, 22 et 13; îles Canarica, 21 et
19; Djerba, 20 et 14; Genève, 13 et 4;
19; Djerba, 20 et 14; Genève, 13 et 4;
19; Djerba, 20 et 14; Genève, 16 et 9;
10mz, 12 et 8; Athènex, 19 et 10; Berlin, 14 et 9;
Bonn, 12 et 8; Bruxelles, 11 et 5;
10c Caire, 22 et 13; îles Canarica, 21 et
19; Djerba, 20 et 14; Genève, 13 et 4;
19; Djerba, 20 et 14; Genève, 16 et 9;
10mz, 12 et 8; Athènex, 19 et 10; Berlin, 14 et 9;
10mz, 12 et 8; Athènex, 19 et 10; Berlin, 14 et 9;
10mz, 12 et 8; Athènex, 19 et 10; Berlin, 14 et 9;
10mz, 12 et 8; Athènex, 19 et 10; Berlin, 14 et 9;
10mz, 12 et 8; Athènex, 19 et 10; Berlin, 14 et 9;
10mz, 12 et 8; Athènex, 19 et 10; Berlin, 14 et 9;
10mz, 12 et 8; Athènex, 19 et 10; Berlin, 14 et 9;
10mz, 12 et 8; Athènex, 19 et 10; Berlin, 14 et 9;
10mz, 12 et 8; Athènex, 19 et 10; Berlin, 14 et 9;
10mz, 12 et 8; Athènex, 19 et 10; Berlin, 14 et 9;
10mz, 12 et 8; Athènex, 19 et 10; Berlin, 14 et 9;
10mz, 12 et 8; Athènex, 19 et 10; Berlin, 14 et 9;
10mz, 12 et 8; Athènex, 19 et 10; Berlin, 14 et 9;
10mz, 12 et 8; Athènex, 19 et 10; Berlin, 14 et 9;
10mz, 12 et 8; Athènex, 19 et 10; Berlin, 14 et 9;
10mz, 12 et 8; Athènex, 19 et 10; Berlin, 14 et 9;
10mz, 12 et 8; Athènex, 19 et 10; Berlin, 14 et 9;
10mz, 12 et 8; Athènex, 19 et 10; Berlin, 14 et 9;
10mz, 12 et 8; Athènex, 19 et 10; Berlin, 14 et 9;
10mz, 12 et 8; Athènex, 19 et 10; Berlin, 14 et 9;
10mz, 12 et 8; Athènex, 19 et 10; Berlin, 14 et 9;
10mz, 12 et 8; Athènex, 19 et 10; Berlin, 14 et 8;
10mz, 12 et Il neigera en montagne, d'abord vers 1 000 mètres samedi matin, puis vers 2 000 mètres seulement dans l'aprè-midi de samedi, et dimanche à nouveau des chates de neige souvent abondantes à basse altitude en lisison avec un refroi-



bars, soit 756.4 millimètres de mercure.

Températures (le premier chiffre indique le maximum enregistré au cours de la journée du 28 mars; le second le minimum de la muit du 28 an 29 mars):

Ajaccio, 18 et 12 degrés; Biarritz, 15 et 6; Bordeaux, 15 et 5; Bourges, 12 et 4; Cherbourg, 12 et 5; Clermont-Ferrand, 14 et 4; Dijon, 11 et 6; Grenoble-Saint-Martin-d'Hères, 18 et 5; Grenoble-Saint-Geoirs, 16 et 5; Lille, 11 et 11; Lyon, 14 et 6; Marseille-Marignane, 17 et 7; Nancy, 12 et 7; Nantes, 12 et 4; Nice-Côte d'Azur, 15 et 9; Paris-Montsouris, 13 et 5; Paris-Orly, 13 et 4; Pan, 15 et 6; Perpignan, 19 et 9; Rennes, 13; Strasbourg, 16 et 8; Toura, 12 et 4; Toulouse, 15 et 6.

Températures relevées à l'étranser:



PRÉVISIONS POUR LE 30 MARS A 0 HEURE (G.M.T.) (Q.)

PRÉVISIONS POUR LE 30.3.84 DÉBUT DE MATINÉE

Palma-do-Majorque, 17 et 7; Rome, 16 et 11; Stockholm, 0 et -1; Tozzur, 28 et 17; Tunis, 25 et 19. (Document ésabli avec le support technique spécial de la Météorologie nationale.)

# ÉCHECS

### La finale du Tournoi des prétendants

### HUTTEME PARTIE: KASPAROV SE CONTENTE DE LA MULLITÉ

Vassili Smyslov n'a pas réussi à surprendre une seconde fois Garry Kasparov dans la huitième partie de la finale du Tournoi des prétendants. Il a rejoné, dans un gambit de la dame défense Tarrasch: 13 Rhl, coup qui avait «éberiné» son adver saire lors de la deuxième partie du match. Mais, au lieu de : 13 Dd7, ce d dernier a répondu par Fg4, ce qui a forcé Smyalov a réfléchir vingt sept minutes avant de répondre.

Après le seizième coup de Kasparov : Fc5 et le vingtième de Smyslov: 63, considéré par les analystes ; présents à Vilnius comme faible, la ; position des noirs est devenue intéressante et c'est avec surprise que l'on a vn Kasparov proposer la nul-lité après son vingiseptième coup d'autant qu'il n'avait dépensé qu'une heure et cinquante minutes sur son temps de réflection contre deux heures et cinq minutes pour Smyslov. Le score est donc de 5 à 3 f pour Kasparov. La neuvième partie est prévue pour le vendredi 30 mars.

| Blancs : SMYSLOV<br>Noirs : KASPAROY  |
|---------------------------------------|
| <b>8º partie</b><br>Gambit de la dame |
| Défense Tarrasch                      |
| d5   15. Fe1                          |

| ! .             |      |               |      |
|-----------------|------|---------------|------|
|                 |      | e la dame     |      |
| ,               |      | Tarrasch      |      |
| 1. d4           | 45   | 15. Fg1 .     | . Dq |
| 2.C3            | c5   | 16. Da4       | Fç   |
| 3.04            | ě6   | 17. Tadl      | Fb   |
| ( 4. exd5       | éxd5 | 18. TEN       | Fge  |
| 5. g3<br>6. Fg2 | C16  | 19. DbS       | Tadi |
| 6. Fg2          | FE7  | <b>28.</b> 63 | Dde  |
| 7.00            |      | 21. Cc62      | CES  |
| 8. Cp3          | Cç6  | 22. D63       | Fas  |
| 9. Fg5          | çxd4 | 23. Cç3       | Cd3  |
| 10. Cxd4        | 16   | 24L TE2       | Cas  |
| 1L FE3          |      | 25. Da2       | Fxc  |
| 12 a3           | F#6  | 26. bxc3      | Det  |
| 13. Rhi         | Fg4  | 27. Ted2      | Cad  |

| <u> </u>          |                                                                                              |                                                     |                   | <u> </u>                                          | <del> </del>                                        |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|-------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------|-------------------|---------------------------------------------------|-----------------------------------------------------|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|
| iot               | OCCITE TOCOMOLE LISTE OFFICIELLE DES SOMMES À PAYEN TOUS CLIMULS COMPILS AUX BILLETS ENTIERS |                                                     |                   |                                                   |                                                     |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| TERMI-<br>NAISONS | FINALES ET<br>NUMEROS                                                                        | SOMMES .<br>GAGNEES                                 | TERMI-<br>NAISONS | FINALES ET                                        | SOMMES<br>GAGNEES                                   |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|                   |                                                                                              | 7.                                                  |                   |                                                   | r(                                                  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1                 | 311<br>771<br>8 451<br>36 701                                                                | 500<br>500<br>2 000<br>10 000                       | 6                 | 36<br>076<br>126<br>9 666<br>27 606<br>84 856     | 400<br>500<br>500<br>2 400<br>10 000<br>15 000      |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2                 | 792<br>69 662                                                                                | 10 000                                              |                   | 96 856                                            | 16 000                                              |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3                 |                                                                                              | 100<br>200<br>600<br>600<br>600<br>2 100            | 7                 | 7<br>67<br>747<br>957<br>5 347<br>9 767           | 100<br>300<br>500<br>500<br>2 100<br>2 100          |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|                   | 39 963<br>49 993<br>146 143                                                                  | 10 100<br>10 100<br>4 000 100                       | .8.               | 058<br>548<br>558 <sub>1</sub>                    | 500<br>500<br>500                                   |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4                 | 084<br>- 8 274<br>- 01 864                                                                   | 500<br>2 000<br>10 000                              | 9                 | 99                                                | 200                                                 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 5                 | 005<br>345<br>525<br>925<br>1 155<br>2 165<br>95 325                                         | 500<br>500<br>500<br>500<br>2 000<br>2 000<br>2 000 | o                 | 750<br>960<br>3 030<br>8 060<br>29 700<br>205 930 | 500<br>500<br>2 000<br>2 000<br>10 000<br>1 000 000 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

84

PROCHAINE TIRAGES LES MERCREDI 4 ET SAMEDI 7 AVRIL VALIDATION JUSQU'AU MARDI APRES-HIDI POUR LES 2 TIRAGES TRANCHE DES JONQUILLES

| lote                  | rie no                                                                                               | tions                                                                                                                | e rous c                                | OFFICIELLI                                                                          | E DES SOMME                                                                                                                | S A PAYER                                                                                                                 |
|-----------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Finals:<br>at numbers | Last some                                                                                            | nes à payer s                                                                                                        | ent indiquées t                         | DAR CASINIPE ADD                                                                    | opris pour un l                                                                                                            | Met ettier                                                                                                                |
| 7                     | Tous les                                                                                             | billett termini                                                                                                      | s per- 7 gag                            | ent 100 F de                                                                        | es toutes les :                                                                                                            | dries.                                                                                                                    |
| 9                     | Tous les                                                                                             | billets termini                                                                                                      | s per 9 gags                            | west 100 F de                                                                       | es toutes les :                                                                                                            | Mariga.                                                                                                                   |
| 50                    | Tout les<br>Tout les                                                                                 | hillets termini<br>hillets termini                                                                                   | s per 05 gags<br>s per 50 gags          | ent 200 F de<br>ent 400 F de                                                        | nt toutes les :<br>nt toutes les :                                                                                         | éries<br>éries                                                                                                            |
|                       |                                                                                                      | Muselcos ga                                                                                                          | gnents dans so                          | uten len skrips                                                                     |                                                                                                                            | Sommer<br>gagrage                                                                                                         |
| 732<br>6676           | 0237<br>5237<br>0273<br>5273<br>0327<br>5372<br>0372<br>5372<br>0723<br>5722<br>0732<br>5732<br>5732 | 1237<br>6237<br>1273<br>6272<br>1327<br>1327<br>1372<br>1372<br>1723<br>1723<br>1732<br>6732<br>Sometrii<br>Serie 24 | 2237 7237 7237 2273 7272 7327 2372 2372 | 3237<br>9237<br>3273<br>8273<br>3277<br>3327<br>3372<br>8372<br>3722<br>8732<br>873 | 4237<br>9237<br>4273<br>9273<br>4322<br>9327<br>4372<br>9372<br>4722<br>9722<br>9732<br>50mmes<br>5trie 24<br>F.<br>30 000 | F. 500<br>500<br>400<br>500<br>400<br>500<br>400<br>400<br>400<br>4 000<br>9 4 000<br>9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 |
| L                     | Normirts .                                                                                           |                                                                                                                      |                                         | Numbros                                                                             |                                                                                                                            |                                                                                                                           |
| [ • .]                | gaphents.                                                                                            | <b></b> -                                                                                                            | gagniet .                               | Andugate<br>Andugate                                                                | Sopped                                                                                                                     | - Deliver                                                                                                                 |
| [                     |                                                                                                      | State 01                                                                                                             | Autres téries                           |                                                                                     | Strie 01                                                                                                                   | Autres séries                                                                                                             |
| 6566                  | 5866                                                                                                 | F. 50 000                                                                                                            | F. 6 000                                | 6555                                                                                | F.<br>60 000                                                                                                               | f.<br>6 000                                                                                                               |
|                       | 6506                                                                                                 | 4 950 980                                                                                                            | 46 000                                  | 6865                                                                                | 60 000                                                                                                                     | 6 000                                                                                                                     |
| 84                    | <b>ARL</b>                                                                                           | EQ                                                                                                                   | UIN                                     | TIRAGE DU                                                                           | 28 MARS 19                                                                                                                 | m 22°                                                                                                                     |

# NEURLLY ET CEPES 57, 100 Ch.-Lafitta, 92 Nauity, 722.94.94 QUARTIER LATIN CEPES 57, 100 Ch.-Lafitta, 92 Nauity, 722.94.94

# drouot

Hôtel des ventes, 9, rue Drouot, 75009 Paris Téléphone: 246-17-11 - Télex: Drouot 642260 Informations teléphoniques permanentes : 770-17-17

Compagnie des commissaires-priseurs de Paris ns auront lieu la veille des ventes, de 11 à 18 heures

sauf indications particulières LUNDI 2 AVRIL

S. 1 à 14 L - Tabl., moubl. Objets. M. CORNETTE DE SAINT-

CYR.
S. 3. – Bijoux, argenterie. Mª BONDU.
S. 4. – Tableaux ancieus et modernes, art 1900, mobilier ancieu.
Mª OGER, DUMONT.

S. 14. - Tableaux modernes. M. RENAUD.

MARDI 3 AVRIL

S. 18. - Bons meubles, objets mobiliers. M. ADER, PICARD, TA-

**MERCREDI 4 AVRIL** S. I. - Fatences et porcelaines anciennes. Mª ADER, PICARD, TA-

S. 3. - Antiques. M" LAURIN, GUILLOUX, BUFFETAUD, TAIL-S. 3. — Antiques. M. LAURIN, GUILLAUA, BUFFELAUB, LAILLEUR. M. Rondillon, expert.
S. 7. — Bel ensemble de verrerie ancienne. Objets d'art et beau mobilier.
Tablesez. M. LIBERT, CASTOR.
S. 11. — Objets de vitrine. Ameublement. M. PESCHETEAU,
PESCHETEAU-BADIN, FERRIEN.

S. 16. - Tableaux modernes. Bons meubles, M. LANGLADE.

JEUDI 5 AVRIL S. 19. - Vente d'atelier : meubles anciens. Mª BINOCHE, GODEAU. **VENDREDI 6 AVRIL** 

S. 2. - Objets de vitrine. Amenblement. Mª PESCHETEAU, PESCHETEAU-BADIN, FERRIEN.

PESCHETEAU-BADIN, FERRIEN.

S. 3. — Meubles, bibelots. M° ROGEON.

S. 4. — Estampes, tableaux. M° LAURIN, GUILLOUX, BUFFE-TAUD, TAILLEUR. M° Cailac, M° Fabre, experts.

S. 7. — Beau mobilier. Tapis d'Orient. M° DELORME.

S. 11. — Tapisseries 18°, mob. 19° et de style. Paire de vases de Paria, début 19°. Bronzes de Carrier-Belleuse. M° BOSCHER.

S. 13. — Tableaux. Bibelots. Mobilier. M° OGER, DUMONT.

S. 16. — Linge, dentelles. Jouets. Fourtures. M° ADER, PICARD, TA-JAN.

ÉTUDES ANNONÇANT LES VENTES DE LA SEMAINE

ETUDES ANNONÇANT LES VENTES DE LA SEMAINE ADER, PICARD, TAJAN, 12, rue Favart (75002), 261-80-07.

J.-C. BENOCHE, am. GODEAU, 5, rue la Boétie (75008), 742-78-01.

J.Ph. et D. BONDU, 17, rue Dronot (75009), 770-36-16.

BOSCHER, 3, rue d'Amboise (75002), 260-87-87.

CORNETTE DE SAINT-CYR, 24, avenue George-V, (75008), 720-15-94.

DELORME, 14, avenue de Messine (75008), 562-31-19.

LANGLADE, 12, rue Descombes (75017), 227-00-91.

LAURIN, GUILLOUX, BUFFETAUD, TAILLEUR (anciennement RHEIMS, LAURIN), 12, rue Dronot (75009), 246-61-16.

LIBERT, CASTOR, 3, rue Rossini (75009), 824-51-20.

OGER, DUMONT, 22, rue Dronot (75009), 246-96-95.

PESCHETEAU, PESCHETEAU-BADIN, FERRIEN, 16, rue de la Grange-Batelière (75009), 770-48-95.

ROGEON, 16, rue de la Grange-Batelière (75009), 770-48-95.

ROGEON, 16, rue Milton (75009), 878-81-06.

Cette rubrique a été établie par l'O.S.P., 64, rue La Boétie, Paris (83)

Cenie rubrique a été établie par POSP, 64, rue La Boétie, Paris (84), 563-12-66.

# La France a son Beethoven

Il est né en 1865 ; il est mort héroïquement pen-I dant la guerre de 14. Ses symphonies sont tout simplement géniales. Son seul tort est d'avoir fui l'intelligentsia de son époque.

Découvrez absolument Albéric Magnard dans Le Monde de la Musique d'avril. Le Monde de la Musique d'avril. 18 F, chez votre marchand de jour-





SPÉCIAL AĪDA MAGNARD RESSUSCITE THE WEST OF THE PARTY OF THE PA

utilisé sur son site de fabrication (à Buc, Yvelines) sur près de cent cinquante malades, fournissant, de

l'avis général, des images de qualité. Pour la première fois, une image ob-tenue sur un appareil CGR de

3 500 gauss a été présentée le

28 mars au secrétariat d'Etat à la

sante. Quatre autres sites d'implan-

tation ont été retenus pour 1984 : hô-pital du Kremlin-Bicêtre (il sera

équipé d'un appareil General Elec-tric de 15 000 gauss), clinique Clairval de Marseille (appareil Technicare) et les hôpitaux de

Montpellier et de Grenoble. Stras-

bourg développe pour sa part un ap-pareil original (professeur J. Cham-

bon). La CGR annonce son

intention de construire une gamme

complète de remnographes de

D'autre part, le professeur J.-C. Bisconte, chef du département

génie biologique et médical (minis-

tère de l'industrie et de la recher-

che), a annoncé le développement,

soutenu par les pouvoirs publics, d'une industrie française de l'aimant

(société Drusch). Jusqu'à présent, la technologie RMN restait, pour l'essentiel, dépendante de la firme

britannique Oxford Instrument, qui

disposait dans ce domaine d'un

Compte tenu de l'effort annoncé

concernant le parc de scanographes

(quarante nouveaux appareils seront

1 500 à 15 000 gauss.

Entre cinq et dix appareils à résonance magnétique nucléaire (appareils à RMN ou remnographes) devraient être installés en France en 1985.

C'est l'une des principales conclusions de la réunion de travail sur une imagerie par RMN organisée le 28 mars au secrétariat d'État à la santé, à l'initiative du docteur Emmanuel Cabanis (hôpital des

choses bougent en France en ce qui concerne la RMN. L'important, ici, est de ne pas reproduire l'erreur politique et industrielle commise au milieu des années 70 avec les scanographes et qui a amené le parc hospitalier français à souffrir d'un sousequipement notoire. On recense aujourd'hui plus d'une centaine de remnographes à travers le monde. et, de l'avis général, cette nouvelle technique apporte des images inédites du corps humain qui sont d'un considérable intérêt diagnostique.

Associant informatique, magnétisme et haute fréquence, plusieurs modèles d'appareils sont actuellement disponibles. Ils sont caractérisés par le type d'aimants utilisés (résistif. supraconducteur ou permanent) et par la puissance développée (de 1500 à 15000 gauss) (1). Le coût des appareils varie entre 8 et 16 millions de francs, auxquels il faut ajouter chaque année une somme équivalente pour l'entretien et la maintenance. On estime environ aujourd'hui à 3 000 F le coût unitaire de l'examen contre 1 000 F environ pour un scanographe.

### Une industrie de l'aimant

En 1983, la CGR (Compagnie générale de radiologie) mettait au point un premier prototype de faible puissance (1 500 gauss). L'accord n'ayant pu être obtenu pour l'implantation de cet appareil au CHU de Bordeaux, celui-ci sera installé

Quinze-Vingts à Paris). Une décision qui témoigne de la prise de conscience par les pouvoirs publics de la véritable révolution que constitue en médecine l'atilisation de la RMN et des performances techniques accomplies dans ce domaine par la Compagnie générale de radiologie (groupe Thomson). L'entement mais sûrement, les prochainement à l'hôpital des de santé, l'annonce faite le 28 mars d'accorder • une dizaine • d'implan-

> en 1985 a valeur de symbole (2). M. Edmond Hervé, secrétaire d'Etat à la santé, a annoncé que la liste de ces autorisations sera connue dans « quelques semaines » et que cellesci concerneraient - éventuellement . des établissements de soins

tations nouvelles de remnographe

JEAN-YVES NAU.

 Le Monde de la médecine » du 16 novembre 1983 a consacré un dossier à la RMN médicale.
(2) Au secrétariat d'État à la santé,

on indiquait, jendi 29 mars, que le nom-bre exact d'autorisations serait compris

(Publicité)

entre quinze et dix.

### Des vitres blindées et des calories économisées

Le fameux film anti-effraction Securyfilm, appliqué sur vos vitrages, leur confère une résistance de 2,6 tonnes au centimètre carré. Il est invisible et peu coûteux. (Expéditions en Province). Et pour lutter très efficacement contre le froid et le bruit, posez vous-même ou faites poser le survitrage DUO-FENÉTRE, très esthétique et l'un des installés cette année et soixante en moins onéreux du marché. PRIVAD, 1985) et de la volonté affirmée de 5, rue Charlot, 93320 Pavillonsmoins onéreux du marché. PRIVAD, réduire la progression des dépenses | sous-Bois. Tél.: (1) 848-85-37.

# **SPORTS**

### **FOOTBALL**

APRÈS LEUR PETITE VICTOIRE SUR L'AUTRICHE (1-0)

# Les attaquants français en question

Bordeaux. - L'équipe de France avait réussi le coup d'envoi de sa campagne de préparation aux championnats d'Europe en battant l'Angleterre par 2 à 0, le 29 février, au Parc des Princes, Mercredi 28 mars, elle entamait à Bordeaux, contre l'Autriche, une tournée des provinces destinée à mobiliser la France profonde appelée à la soutenir de la voix et du cœur du 12 au 27 juin prochain. L'étape bordelaise a été un beau succès populaire, avec près de vingt-cinq

Michel Hidalgo ne sait plus à quel attaquant se vouer. Ce n'est pas fante d'avoir multiplié les essais. En dix-huit mois, depuis la dernière Coupe du monde, plus d'une douzaine de joueurs se sont succédé sans grande réussite aux postes d'avants de pointe. Le patron de l'équipe de France a dû se résoudre à rappeler les anciens que l'on ne pensait plus revoir sous le maillot bleu.

Au même titre que Maxime Bossis, Michel Platini et Dominique Rocheteau, Bernard Lacombe le Bordelais et Didier Six le Mulhousien figurent parmi les barons de

· Projet de loi sur les activités physiques et sportives. – Le Syndicat national de l'éducation physique (SNEP) estime que le projet de loi sur les activités physiques et spor-tives, qui doit être examiné par l'Assemblée nationale les 10 et 11 avril prochain, - omet de poser la ques-tion du rôle spécifique de ces disci-plines dans la transformation de l'école. . Le projet de loi se contente d'énoncer des principes sans apporter de points d'appui qui permettent de développer l'éducation physique à l'école », a déclaré M. Jacques Rouyer, secrétaire général du SNEP, qui souhaite que le ministère de l'éducation nationale prenne entièrement en charge les associations sportives scolaires et uni-

mille spectateurs. On ne peut pas en dire autant au plan sportif. Le but de Dominique Rochetezu marqui à sept minutes du coup de sifflet final ne saurait faire oublier les multiples maladresses d'un match où les Français ont encore péché par inefficacité.

Il ne leur reste que trois sorties avant le grand rendez-vous du 12 juin au Parc des Princes contre le Danemark, pour remédier à ces faiblesses.

De notre envoyé spécia!

Face à une défense autrichienne très regroupée et peu scrupuleuse sur les moyens d'intervention et en l'absence de Michel Platini retenu du monde à leur actif. par la Juventus de Turin, les occasions de but ne pouvaient qu'être rares. En fait, si l'on excepte un tir de Genghini détourné sur le poteau par Koncilia juste avant la mitemps, puis une tête à bout portant de Six repoussée par Lindenberger, les deux gardiens autrichiens ont passé, jusqu'au but de Rocheteau, une soirée presque aussi confortable que celle de leurs homologues fran-

Faut-il pour autant modifier une nouvelle fois l'attaque pour le prochain match contre la RFA? L'heure n'est plus aux expériences mais plutôt aux répétitions et aux ultimes réglages. En rappelant Lacombe et Six, Hidalgo semble tenté de miser sur la sécurité et sur l'expérience pour le championnat d'Europe. Le choix peut se justifier. An mois de juin prochain, les Français ne devront pas seulement

vaincre leurs adversaires mais surtout surmonter la pression d'une opil'ère Hidalgo, qui ont côtoyé le sélectionneur depuis sa prise de favoris de la compétition. Pour cette fonction en 1976. Leur retour ne pouvait certes pas provoquer de raisf être tente de faire confiance en pouvait certes pas provoquer de raisf être tente de faire confiance en prise de la compétition. priorité à des joneurs comme Bossis, Battiston, Platini, Rocheteau, Lacombe et Six, qui, dépassant cons vingt-sept aus, comptent déjà les deux dernières campagnes de Compe

. .. .

244.

- 25

Saltan.

\*\*\* \*\*\* \*\*\*

J. 5.

a 75

1 1 2 Sept. 19

44.6

· 48 (4)

· राज **स**र

. . .

...

- 1945 - 東 - 1945 - 東 - 1948 - 神

State of the second

100

17.54

-104 

- - - 5---

Decree gre

11 to 14 to 4

**19**2.

÷ .#

...

E 4 44

ier. da

F 1- 4

And the second

A STATE OF

14.

the section

化水铁 🍻

1 1 1 1 to

The second secon

STATE AND ALTERNATION And the second

786

124

....

Meatombe

GÉRARD ALBOUY.

 Championnat d'Europe juniors (moins de dix-huit ans). -L'équipe d'Espagne s'est qualifiée pour la phase finale du championnat d'Europe juniors (groupe 11) en battant, le 28 mars, à Gijon, la France par 3 à 1 (buts de Mazerand pour la France, de Francis, Losada, Fonseca pour l'Espagne).

 Championnat d'Europe espoirs (moins de vingt et un ans).

L'équipe d'Angleterre s'est quali-L'équipe d'Angieterre s'est quair-fiée pour les demi-finales du cham-pionnat d'Europe espoirs en battant la France 1-0 (penalty de Hateley), le 28 mars, à Rouen, en match retour des quarts de finale (la France avait été battue 6 à 1 au match aller).

NATATION: Records de France. Au cours des championnats d'hiver des Etats-Unis, à Indianapolis, Thierry Pata a amélioré deux fois, le 28 mars, son ancien record de France du 200 m brasse (2 min. 21 sec. 65) en réussissant 2 min. 21 sec. 51 en série et 2 min. 21 sec. Il en finale, qu'il termina quatrième. Ce temps est cepen-dent insuffisant pour lui permettre d'être qualifié pour les Jeux olympiques, le minimum ayant été fixé à 2 min. 20 sec. 57. Véronique Jardin est dans le même cas : elle

19 sec. 80 en 1979) à 2 min. 19 sec. 48. mais il lui faudrait réaliser 2 min. 18 sec. 27 pour aller à Los Angeles.

• TENNIS : Tournol de Boca West. - Les Américains Connors. Arias, Giammalva et Purcell, qui a éliminé Henri Leconte (6-1; 6-2) se sont qualifiés, le 28 mars, pour les huitièmes de finale du tournoi de Boca West (250 000 dollars). Le numéro un français Yannick Noah qui faisait sa rentrée après un mois d'interruption s'est qualifié pour les a porté le vieux record national du huitièmes de finale en battant l'Aus-200 m dos dames (2 min. tralien Drewett (6-2;6-2).

### OFFICIERS MINISTÉRIELS VENTES PAR ADJUDICATION Rubrique O.S.P. - 64, rue La Boétie, 563.12.66

VENTE après liquidation des biens, au Palais de Justice à PARIS

quasi-monopole.

<sup>1)</sup>APPARTEMENT de 4 P. princ. avec CAVE <sup>2)</sup> APPARTEMENT de 3 P. princ. avec CAVE au 1" étage, bât. B d'un immeuble dit « LE BUFFON »

24-27-29, rue Buffon, à SAINT-ÉTIENNE (Loire) 28 et 30, rue Desaugiers - 37, rue du Mont

MISES A PRIX: 100.000 F - 80.000 F. S'adr. M° Bernard MALINVAUD, avocat, 1 bis, place de l'Alma, PARIS (16°). Tél. 723-73-70. - M° GOURDAIN, syndic, 174, boul Saint-Germain, à PARIS. Tous avocats près Tribunaux de Paris, Bobigny, Nanterre et Créteil.

nte sur saisie immobilière, au Palais de Justice à Paris le JEUDI 19 AVRIL 1984, à 14 h, UN LOT : APPARTEMENT 5 pièces au 1° étage. CAVE, CHAMBRE de SERV. 3, RUE MARIE-DAVY, PARIS-14° M. à P. : 150.000 F — S'adr. S.C.P. GASTINEAU MALANGEAU et BOITTELLE-COUSSAU, avocats associés à PARIS-1° 29, rue des Pyramides. Tél. : 260-46-79. Tous avocats pour Trib. Gde Inst. Paris, Bobigny, Nanterre, Créteil – Sur les lieux pour visiter.

Vente sur publications judiciaires, au palais de justice d'EVRY le MARDI 17 AVRIL 1984 à 14 heures.

En 4 lots

1º IMMEUBLE

à grains

et partie habitable.

2º PARCELLE de TERRE

Licudit «Argentière», commune de

FORET-SAINTE-CROIX

(21) de 7-520 Commune de FORET-SAINTE-CROIX (91) route de Malesherbes. Сопплине

(91) de 7 630 m². 4º PARCELLE de TERRE à VIDY, lieudit - Fonceau -, FORET-SAINTE-CROIX FORET-SAINTE-CROIX

(91) de 13 800 m². MISES A PRIX: 1" lot: 300 000 F - 2º lot: 100 000 F

3º lot: 60 000 F — 4º lot: 10 000 F.

Possibilité, de baisse en cas de non-enchère, d'un quart puis de moitié. Consignation préalable pour enchérir. Pour tous renseignements, s'adresser à Mº AKOUN & TRUXILLO, avocats associés demeurant à Evry (91), 4, bd de l'Europe. Tél.: 079-39-45. Détenteurs d'une copie du cahier des charges et des pièces d'urbanisme. An greffe du tribunal de grande instance d'Evry.

Vente sur licitation au Palais de Justice de CRÉTEIL, le JEUDI 19 AVRIL 1984, à 9 h 30

une propriété à maisons-alfort (94)

8, rue du 8-Mai-1945 Compr. un PAVILLON de 4 pièces principales sur un terrain de 2 a 57 ca Mise à prix : 400.000 F. S'adresser à Mª Albert TUBLANA, avocat à Créteil (Val-de-Marne), 5, rue Gabriel-Fauré. Tél. 377-65-99.

VENTE SUR SURENCHERE DU DIXIEME, après SAISIE IMMOBILIERE AU PALAIS DE JUSTICE DE VERSAILLES LE MERCREDI 18 AVRIL, à 10 beures

UNE PROPRIÉTE A USAGE D'ĒTABLISSEMENT

D'ENTRAINEMENT de CHEVAUX de COURSES

64 BOXES - 3 SELLERIES - 2 GRAINETERIES - 2 APPARTEMENTS à MAISONS-LAFFITTE (Yvelines)

1, avenue Malesherbes MISE A PRIX: 1 430 000 FRANCS S'adresser à : 1) M° Essabeth FLICHY-MAIGNE, avocat à VERSAILLES, 32, avenue de Saint-Cloud (950-02-28); 2) M° Catherine LELLUCH, avocat à MEZIERES-sur-SEINE; 3) M° SALONE et COYDON, avocats à VERSAILLES et à tous avocats posmiant près le tribunal de grande instance de VERSAILLES.

VENTE SUR FOLLE ENCHERE au PALAIS de JUSTICE D'EVRY, R. des Mazières le MARDI 17 AVRIL 1984, à 14 heures UN IMMEUBLE à usage d'habitation ONCY-SUR-ECOLE et commercial sis à ONCY-SUR-ECOLE (Esponne) lieudit « la Prairie de Fessus-Gilse »

res et un terrain sis même com

Edifié sur un terrain de 39 ares 31 centiares et un terrai et lieudit de 28 ares 72 centiares. MISE A PRIX: 250 000 FRANCS

Consignation indispensable pour eachérir. Pour tous renseignements s'adresser Mª AKOUN & TRUXILLO, avocats. 4, bd de l'Europe, à Evry (Essonne). Tél. 079-39-45. Au greffe du tribunal de grande instance d'EVRY.

VENTE SUR PUBLICATIONS JUDICIAIRES AU PALAIS DE JUSTICE D'EVRY le MARDI 17 AVRIL 1984 à 14 heure UN APPARTEMENT avec à MORSANG-S-ORGE (Essonne), 61 bis, avenne de Juvisy.

MISE A PRIX: 100 000 F. Possibilité de baisse en cas de non enchère de moitié. Consignation préalable pour enchérir. Pour renseignements, s'adresser à Mª AKOUN & TRUXILLO, avocats ass., demeurant à Evry (91), 4, boul de l'Europe. Tél.: 079-39-45. Au greffe du tribunal de grande instance d'Evry.

nte sur surenchère au Palais de Justice d'Evry, rue des Mazières LE MARDI 17 AVRIL 1984 à 14 beures 2 BATIMENTS à USAGE PROFESSIONNEL

SIS à LINAS (Essonne)
Lieutit « Les Bes-Sablous » ; chemin des Petitos-Prés
MISE A PRIX : 352,000 FRANCS Consignation préalable pour enchérir. Pour tous renseignements s'adr. à M° AKOUN & TRUXILLO, avocats associés demeurant à ÉVRY (91). 4, bd de l'Europe. 679-39-45. Au greffe du Tribunal Grande Instance d'ÉVRY.

VENTE SUR PUBLICATIONS JUDICIAIRES, AU PALAIS DE JUSTICE D'EVRY Rue des Mazières, le MARDI 17 AVRIL 1984, à 14 heures, EN 2 LOTS COMMUNE de JUVISY-SUR-ORGE (Essonne)

1) IMMEUBLE 2) IMMEUBLE

situé 37, quai Jean-Pierre-Timbaud Cadast. Sect. AH № 195 pour 7 a 52 ca. situé 41, quai Jean-Pierre-Timbaud Cadast. Sect. AH № 193 pour 3 a 25 ca. 1\* LOT: 300 000 F

MISES A PRIX: 2" LOT: 80 000 F Possibilité de buisse, en cas de non-enchère, d'un quart puis de moitié. Pour tous renseignements s'adresser à M® AKOUN & TRUXILLO, 4, bd de l'Europe, à EVRY, Tél. : 079-39-45. Au greffe du tribunal de grande instance d'EVRY où le rahier des charges est déposé.

VENTE S/PUBLICATIONS JUD. 21 PALAIS de JUSTICE D'EVRY, R. des Mazières le MARDI 17 AVRIL 1984, à 14 HEURES EN HUIT LOTS AVEC FACULTÉ DE RÉUNION DANS un IMMEUBLE sis à PUSSAY (91) 63-67, rue Étienne-Laurent

1) UN LOCAL à usage avec APPARTEMENT au 1 ét., gren. et 2 ch. mans., 2 pièces à us., réserve et cave, garage et remise. 2) UN LOCAL à usage avec cave, ainsi qu'une gde pièce, cuisine, cour couverte et une chambre au l'étage.

3) UN LOCAL a mage
auquel fait suite APPART. comp.,
couloir, saile à manger, cuis. et au
1" ét saion, 4 ch., greuser et cave. 4) DES LOCAUX d'atalier surélevés d'un 1- étage et d'un grenier

5) UN APPARTEMENT 6) DES LOCAUX à usage de garage ou d'en 7) ƯN GRAND HANGAR 8) PARCELLE DE TERRE

lieudit Champtier-du-Paradis, de 512 m² sur le chemin de Monerville. MISES A PRIX: 1= LOT: 100 000 F; 2\*LOT: 50 000 F: 3\*LOT: 80 000 F: 4\*LOT: 50 000 F;

5 LOT: 100000 F; & LOT: 20000 F; 7 LOT: 10000 F; 8 LOT: 5000 F Possibilité de baisse, en cas de non-enchère, d'un quart pais de moitié.
Consignation préalable pour enchérir. Pour tous renseignements, s'adresses à M. AKOUN & TRUXILLO, avocats ass. demeurant à Evry (91), 4, bd de l'Europe. Tél.: 079-39-45. Au greffe du tribunal de grande instance d'Evry.

### –Faits divers –

### Frankenstein de Fosses

« Je n'ai rien è dire, Tout est réglé. » Et M. le régisseur tourne nerveusement les talons. « Vous allez nous laisser travailler, oui / » M. l'assistant pousse fébrilement vers la sortie un jour-naliste. L'équipe de tournage de M. Alain Jessua, producteur-réalisateur, spécialiste de films d'hémoglobine (Traitement de choc, hier, Frankenstein 90, auiourd'hui), cette équipe avait ses petits coups de sang et ses vapeurs, lundi 26 mars à Fosses (Val-d'Oise). C'est pourtant par elle que le « scandale » est ar-

L'église Saint-Etienne (dou-zième siècle), située dans ce coin très campagnard du vieux Fosses, à 30 kilomètres de Paris, est classée monument histori-que. Depuis plusieurs mois, elle est en réfection, sous l'égide des Beaux-Arts. Des ouvriers y travaillaient donc, et les riverains, plutôt âgés, s'étaient habitués aux allées et venues, sans plus y prêter d'attention.

Il y a une dizaine de jours -fâcheux événement, - un vieux paroissien, célibataire, meurt après avoir exprimé le désir que le service funèbre religieux soit célébré en l'église Saint-Etienne. Le vieux monsieur n'aimait pas le béton de la nouvelle maison du Bon Dieu construite à Fosses, II préférait encore l'édifice dédié au premier martyr du christianisme, pleine de courants d'air et désertée l'hiver.

Un de ses parents se pré-sente, lundi 19 mars, pour préparer les obsèques. Stupeur : tous les meubles du culte ont été relégués dans une annexe, une grande table de dissection clou du laboratoire de Frankenstein - est en construction à la place de l'autal. Les ouvriers des Beaux-Arts ont disparu, remplacés par les décorateurs de

Durant toute la semaine derweek-end, c'est l'effervescence à Fosses. Les déclarations se multiplient. M. l'abbé, André Brinon, exige « la restitution immédiate des lieux à leur état initial ». Il avertit l'évêché,

Mgr André Rousset, évêque de Pontoise, monte aussitôt au créneau et se déciare € révoité ». Le maire communiste de Fosses. M. Alain Lacombe, affirme : « Ces gens se sont installés dans l'église, sans demande d'autorisation, ni au curé ni au maire ». Pour une fois Peppone et Don Camillo sont d'accord.

Mais la question se pose : qui a donné les clés de Saint-Pierre - pardon de Saint-Etienne - à l'équipe de M. Jessua ? On soupçonne tout le monde, ici, et le comité de gestion de la pa-roisse a porté plainte contre X... pour violation de domicile. L'enquête sers malaisée : la mairie, le presbytère, le comité de gestion lui-même possèdent ces clés ou leurs doubles. A la société de production AJ [Alain Jessua] Film, on se contente d'affirmer, sans plus de précisions : une somme de 12 000 francs a été versée, après les classiques repé-

Pourquoi l'attitude générale a-t-alle changé du tout au tout, iundi 26 mars, pourquoi tout le monde était-il soudain si nerveux ? M. le maire claque la porte de l'hôtel de ville aux journalistes, M. le curé est subitement absent, Mgr l'évêque ne répond plus, M. le porte-parole des paroissiens déclare : « Nous n'avons rien contre la société de production. Et puis, cela ne serait pas chrétien de gâcher à présent le travail de toute l'équipe de toumage, même si réaliser un film sur Frankenstein dans une église peut heurter nos consciences. » M. le régisseur a tout dit, en disent : « Tout est réglé. » L'équipe de M. Jessua devait terminer le tournage à Fosses, ce jeudi 29 mars, avant de partir pour l'Auvergne.

Alors, pourquoi na pas l'avouer franchement : un petit nière et, surtout, pendant ce denier du culte par-ci ; un don aux œuvres sociales par-lè? Chacun, ou presque, y a trouvé son compte, bien emberé, après coup, d'avoir alerté la presse.

MICHEL CASTAING.



l'inquiétude, la sauvagerie, la méchanceté, le délire, une bi-

sexualité, la ruse, une jeunesse étrange. A cette fin, Fontana use

concurremment de plusieurs catégo-ries de jeu, fait appel par moments à

l'art japonais, ou au mime. C'est le

récital d'un immense artiste, inspiré, maîtrisé, qui prend des risques.

la première fois à ce point, l'enver-

gure d'une très grande tragédienne, dans le rôle sublime d'Epicharis, une « fille incomne », affranchie, peut-

être ancienne prostituée, qui est la

flamme de la conjuration, son mem-

bre le plus courageux, scule à faire

front aux tortures sans révéler aucun

nom. Claude Mathieu apporte là

une vigueur, un naturel, une fraî-

cheur, une pensée, une beauté, stu-péfiants. Elle dit les vers divine-

ment. Elle diffuse comme un soleil

ces éclairs, ces élans lumineux de

méditation, de passion, de vie nue, d'alliance d'instinct et de ciel, de

sang et de firmament, qui sont les signes bruts de la tragédie. Voilà : la

Comédie-Française compte cette fois une grande tragédienne.

Le personnage de Sénèque le phi-

losophe, métaphysicien souriant,

homme politique d'une pénétration

rare, a trouvé en Hubert Gignoux un

interprète bouleversant. Gignoux bouge à peine, sa voix s'élève à peine, néanmoins entièrement com-

préhensible et par des nuances de

jen ou de voix d'une délicatesse insi-

nie il exprime toute la richesse des réflexions de Sénèque. Quel grand acteur qu'Hubert Gignoux, si sim-

Jean-François Rémi (le chef de la

garde), Marcel Bozonnet (le neveu de Sénèque), Claude Winter (la femma de Sénèque), Jacques Des-toop et Alain Rimoux (deux autres

Remercions Jean-Marie Villégier

ste, car ce n'est jamais par une

d'avoir piloté ainsi cette magnifique aventure. Il a dû y mettre beaucoup de présence d'esprit, et de douceur

direction trop autoritaire qu'un met-teur en scène oriente des comédiens

vers de tels sommets de théâtre,

qu'ils ne penyent attendre qu'en donnant libre cours à leur être tout

entier, surmoi compris, par moments dans un vide, dans un noir.

que, car lorsque le théâtre est si bean, il est l'art le plus mystérieux,

le plus infini.

Il fant aller voir la Mort de Sénè-

MICHEL COURNOT.

conjurés), sont parfaits eux aussi.

ple, si cabne, si profond.

Claude Mathieu manifeste, pour

question

The state of the s

12

Same Same

« LA MORT DE SÉNÊQUE », à la Comédie-Française

### Une résurrection

C'est un très grand soir de très grand théstre que nous donnent les actrices et les acteurs, de la Comédie-Française, avec la Mort de Sénèque, de Tristan L'Hermite. Peut-être le plus beau geste de cette vicille noble malson, depuis au moins trepte ans. Une fête, Une résurrection.

D'abord, deux mots de l'auteur. Il a écrit, entre 1636 et 1655, huit, nièces, dont cinq tragédies. La pre-mière, Marianne, repcontre un succès éporme (Tristan a alors species species (1) istait à alors trente-cinq ans), plus de auceès même que le Cid, joné l'année sui-vante (Corneille a, lui trente et un ans). Tristan a écrit aussi un récitsouvenirs, beaucoup de poèmes.

n Mait d'une famille de seigneurs grands propriétaires de province (la Creuse d'aujourd'hui, près de Guéret). Famille en déconfiture, perdant ses biens. Tristan a di apprendre tôt, sans doute vers cinq ou six ans, que sou père, Pierre L'Hermite, avait été condamné à mort nour le meurtre d'un vice-sénéchal de Guéret. Ce père avait dix-sept ans, au moment des faits. Il resta sept ans en prison. Henri IV le sauva, lui évita d'être « décapité sur un écha-faud dressé en place de Grêve». Deuxième donnée : la mère de Tris-tan n'Geva pas son fils. A trois ans il fut cameno à Paris par sa grand-mère maternelle, et depuis il passa son enfance, sa jeunesse, à la Cour. dans l'entourage du roi. Les tragé-dies de Tristan seront des tragédies d'insurrection, d'absolutisme, d'échec, d'amour refusé.

Il était beau, plaisait aux femmes et aux hommes, il avait la passion irrépressible du jeu et avait l'épée facile. Il a pris part à des combats, comme la délivrance de La Rochelle et de l'île de Ré en 1628, mais là par exemple, entre les actions, il compose un très bean poème, la Mer, dont certaines idées et images annoncent Valéry.

Il a été souvent remarqué que le vers de Tristan annouce celui de Racine, car il est le premier à moduler, par l'emploi notamment des syllabes muettes, un certain chant mur-muré de l'alexandrin, et à faire sourdre, comme Racine, une cer-taine poésie invisible du vers ordinaire, prosaique, comme : « Je crois qu'elle me hait parce que vous m'aimez », on encore ; « Il ne peut vous aimer qu'avec beaucoup

La Mort de Sénèque a été jonée en 1644 par la troupe de l'Illustre Thélitre, qui vensit de se constituer : mes acteurs, dont Molière Le chef de la troupe était Madeleine Béjart, vingt-cinq ans. Ils demandè-rent une pièce à Tristan, pour se lan-

La Mort de Sénèque, c'est la tragédie d'une conspiration contre nage, l'intelligence, l'audace,

Néron, Après les crimes de Néron et l'incendie de Rome, plusieurs chefs militaires et responsables politiques s'uniscent en secret pour le tuer. Ils sont trop nombreux, ils attendent trop. La conjuration est découverte, Néron fait torturer et exécuter les mutinés, et Sabine Poppée, la nouvelle femme de Néron, obtient que l'empereur donne aussi au philoso-phe Sénèque l'ordre de se suicider, alors que celui-ci a refusé de prendre part au complot contre Néron qu'il a élevé, dont il se considère comme le

La pièce est de toute beauté. Tristan adapte, ajuste, avec un art sublime, toutes les informations précises que nous a jaissées Tecite (en 1644, dans ces années, les drama-turges n'avaient pas le droit de truquer les événements de l'histoire).
Tristan dispose d'un art presque unique de domer, en quelques répliques, une vie incroyable, une âme particulière, une nature, un caractère, à chacun des protagonistes. Il n'évite pas les détails trivianx, qu'écarteront Corneille et Racine. Il use d'un langage aussi superbe que ses deux « concurrents », mais par moments il emploie des termes plus crus, si la vérité du personnage l'exige, comme le fait Shakespeare (à ce propos, Tristan est le seul des trois grands dramaturges français du dix-septième siècle qui a pu assister à des pièces de Shakespeare, à

Toutes ces qualités de réalisme historique, de présence exceptionnelle des personnages, de charme ou de brusquerie du dialogue, font de la Mort de Sénèque une tenvre pas-sionnante à voir, à entendre.

### **La flamme** de la conjuration

La présentation que dirige jean-Marie Villégier au Théâtre-Français est magnifique. Décor de Carlo Tommasi, grandiose et simple, qui, dans la perspective en trompe-l'œil d'un palais, laisse apercevoir, à l'herizon, le paysage du forum, des palais. Quand nous sommes chez Néron, un trône somptueux apparait, à gauche. Quand nous sommes dans le jardin où se retrouvent les conjurés, c'est à droit, un éléphant de pierre surmonté d'un court obélisque, comme il y en a piazza Minerva, à Rome.

Costumes colorés, aérés, mouvants, style Louis XIV théâtral, de Patrice Cauchetier. Lumières chaudes ou livides de Philippe Arland, qui inondent doucement les figures de profil, comme sur une

ee mand le soir va tomber Les acteurs sont merveilleux. Il fant dire que Richard Fontana est presque né pour jouer Nérou : il irradie avec une subtilité et une force inquies les composantes du person

# **CINÉMA**

HENRI VERNEUIL, BELMONDO ET « LES MORFALOUS »

# Honneurs et succès

Le magazine Ciné-Revue, qui s'en prend fréquentment au « terrorisme intellectuel » des critiques refusant, selon lui, droit de cité au cinéma grand public, pavoise cette semaine. Henri Verneuil, le symbole même de ce cinéma, reçoit, jusqu'au 3 avril, un hommage de la Cinémathèque fran-

Une douzaine de ses films sont présentés. Les cinéphiles exigeants doivent-és pour autent surseuter? Henri Langlois a toujours affirmé qu'il fallait recueillir, préserver, examines tous les films, et, s'il était encore vivant, il aurait asns doute accueilli luimême, un jour, Henri Verneuil dans sa maison. Or l'a événement », célébré avec satisfaction per Ciné-Revue, coîncide avec la sortie des Morfalous, le demier Verneuil. Vedette : Jean-Paul Belmondo.

A cause de la confusion de valeurs régnant dans le cinéma français, les temps se prêtent à une révision. Contrairement à une poinion largement répandue, Henri Verneuil π'a jamais été totalement rejeté, méses-timé. Au début des années 50, les films ou'll tourna avec Fernandel, ses adaptations de Simenon ou des comédies de boulevard très soignées comme Maxime ou Paris Palace Hôtel avaient retenu l'attention des critiques. Les Cahiers du cinéma ont même défendu Des gens sans importance (1956), étude de mœurs avec Gabin et Françoise Arnoul, dont le réalisme psychologique portait la marque d'un réalisateur original,

Le flot de la nouvelle vague a emporté Verneuil et son cinéma de genres, ce qui ne l'a pas empêché d'avoir du succès. Après tout, c'est lui qui a mis face à face l'ancien et le nouveau: Gabin et Belmondo dans Un singe en hiver, puis Gabin et Delon dans Mélodie en sous-sol. Et il lui est arrivé ce qui était arrivé à Julien Duvivier : la maîtrise de sa technique ful a valu la consécration internationale, les films à gros budget et à grand spectacle.

 Youssef Chahine Ne sera pas mis en Prison. - Le procureur général a décidé mardi 27 mars au Caire de surseoir à Papoti-cation da jugement du tribunal de pre-mière instance condammant à un au de prison six personnen dans l'affaire du film égyptien l'Avocat dont le principal acteur, Adel Imam, est le distributeur, Youssef Chaldine, Les accusés ne seront donc pas emprisonnés pour le montent le procureur général a également décidé la levée de la caution de 16 000 fivres égyptionnes (80 000 F) dont devait s'ac-

Comme Duvivier, Verneuil n'a pas toujours réusai - sauf dans l'optique films d'aventures ou d'espionnege pour le public - tout ce qu'il entreprenaît, mais îl fut peut-être le seul en France, après Duvivier, à filmer d'une manière digne des réalisateurs d'Hollywood. On l'a connu, d'adleurs, réellement ambitieux dans le choix de ses sujets, avec le Corps de mon ennemi, I... comme loure et Mille Millions de dollars.

Henri Verneull n'a, certes, pas besoin d'une consécration. On ne le rangera jamais dans le cinéma d'auteurs, et cele n'a aucune importance. Les raisons de ses succès populaires se trouvent dans des films et, sans qu'il soit nécessaire aux critiques. « terroristes » ou non, de les apprécier tous, l'hommage de la Cinémathèque française remet un peu d'ordre. L'industrie du cinéma a besoin de metteurs en scène comme Ver-

### Les braves légionnaires

neuil. Un point, c'est tout.

Pour les Morfalous, il a refait une fine équipe avec Michel Audierd, qui a souvent écrit pour lui, et Jean-Pau Belmondo, qu'il a souvent dingé. Ce film, nous l'avons vu dans une salle de quartier (la plus grande des Trois Secrétan), emplie d'enfants et d'adultes (il y avait peu d'adoles-cents) qui risient - mais pas forcément à chaque réplique - et commentalent, parfois, l'action. C'est déjà un signe. L'autre est la popula-rité de Belmondo. Son image virilisée sur les affiches se retrouve vivante dans le film, tiré d'un roman de Pierre Siniac, en lequel Audiard a dû retrouver son goût des situations absurdes. de la dérision « anar ».

Cela se passe en Turrisie, er 1943. Un groupe de tégionnaires, venu chercher à El-Ksour la réserve d'or (6 milliards en lingots) d'une banque française, a été massacré dans une embuscade tendue par les Allemands. Le sergent Belmondo, bronzé, musclé, tatoué, la lippe ironique, a survécu avec l'adjudant Michel Constantin et le deuxième classe Michel Creton. Jacques Villeret, arti-leur trouillard oublié dans la déroute de son bataillon, se joint à eux. Ils se débarrassent des Allemands qui les guettent au prix d'un exploit invraisemblable, mais ça fait plaisir. Bel-mondo et Creton, suivis par Villaret, sont décidés à s'emparer de l'or. L'adjudant, service-service, réglorégio, s'y oppose. Verneuil e brossé, avec son habi-

leté coutumière, quelques scènes que les Morfalous parodie à la fois le film de guerre (Week-end à Zuydcoote) et le film de hold-up (Mélodie en sous-sol, le Clan des Siciliens), apécialités du réalisateur. Audiard, en verve, lance des piques mordantes contre l'héroïsme militaire, le devoir et, dans les salles de la banque, l'adjudant, décidément borné, se bagarre

et feinte avec Belmondo. Au ieu des morfalous (les voraces) nour la possession du trésor sont mêlés l'impassible directeur de la

banque (François Perrot), vêtu de blanc, immaculé et surtout, sa femme véritable garce interprétée avec un humour rentré par Marie Laforêt, prête à toutes les complai sances et à toutes les trahisons. Na-turellement, tout le monde souhaite que Belmondo l'emporte, encore que ce tas d'accessoires dorés figurant les lingots n'ait pas grande significa-

En procédant par éliminations suc cassives des partenaires de Bal-mondo (ils sont tous épatants, chacun en son rôle), Verneuil polarise l'attention sur l'acteur goul roublard, baratineur et séducteur, qui se tire de toutes les embûches. La force de Belmondo, c'est qu'il n'est pas un mythe. Lorsqu'il est placé face à la caméra, il a l'air de parler aux spectateurs. Pour un peu, on l'attendrait à la sortie. Entendre et voir une salle populaire se tordre de rire à une scène finale façon films de Cendrars, cela donne à réfléchir...

JACQUES SICLIER. → Voir les films nouveaux.

### NOTES

Musique

### MICENMACHER A DÉJAZET

### Peau à peau

Une drôle de bouille, une tête de clown avec des yeux ronds et une tignasse. Ce n'est pas l'essentiel, ni la cigarette qui s'allume, petit bout rouge intermittent dans le noir. Ses bras enlacent le tambour. Un tambour en fer peint, un de ces vieux tonneaux comme on en trouve aux Antilles, Il se redresse, petites lunettes noires, les doigts partent...

Pendant une heure, homme tout seul, primitif, bizarre, régressif, Youval Micramacher passe d'un tambour à un autre (tof, zarb, bendir, batterie...), cherche la bête et lui-même bien sûr, frotte, tapote, râcle, gratte, caresse, fait tout et même le ménage sur chaque pean, il tape à la machine, il trotte, il mange sa soupe avec ses doigts, et finit par mettre le doigt dedans.

La percussion est l'affaire de sa vie, un spectacle assez gai, léger, spirituel, à la croisée de tout ce qu'il a appris, de ce qui l'a nourri, les munautés juive et israélienne, la musique égyptienne, le jazz contemporain, le théâtre. Youval Micenmacher n'a pourtant pas encore tout sorti de lui-même dans ce corps à corps avec la peau, comme si quelque chose - une dernière peau? le retenait encore d'aller plus pro-

CATHERINE HUMBLOT.

\* A Déjazet, 22 h 30, jusqu'an





### « PASSAGÈRES », de Daniel Besnehard

### Une hécatombe de mouettes

Kathia, une jeune ouvrière, mem-bre du club de théâtre de l'usine, est sélectionnée pour aller apprendre l'art de l'acteur à l'Institut du théâtre, à Moscou (son usine se trouve dans une île assez éloignée de la

capitale). Sur le bateat qui l'emporte, elle s'emmie un peu. Son fiancé, qui a choisi la Sibérie (bon salaire, promesses d'avancement), lui manque. Kathia noue une amitié, converse nement svec Anna, time femme pius âgée qu'elle, l'une des déjour-noles du bateau (dans les hôtels, les bateaux, les trains russes, officient ces femmes de chambre, personnages curieux, un peu flics quand ça se trouve, ou au contraire un peu babas).

Passagères, la pièce de Daniel Besnebard, laisse espérer à ce noment un regard théâtral sur la vic de certaines gens en Union soviétique - regard attachant, particulier, car les protagonistes, le décor, la situation, ne sont pas ordinaires.

Et cele d'autent plus que l' « information » pure et simple, dispensée par le dialogue, se double d'une suisie assez riche, assez « dialectique », des perspectives qu'offre le théâtre. Le bateau s'appelle l'Oubli. Comme sur tout navire de trasspart de passagers, le vie y est in peu suspendue, hors des servi-tudes immédiates. Besnehard entre-mète des vérnés et des fictions, susnd exprès de travers la toile de tond de la scène, image de la mer survoise par une mouette. Le théâ-tre auquel aspire la jeune Kathia se confond parfois avec des mémoires de roles, on avec des conduites destinates en la confunción de constitues. déguisées qu'implique la vie de tous les jours.

Mais la pièce ne va pas tarder à basculer dans une expression plus cassume, plus tranchée. Il apparaît que la visille Anna a été une actrice célèbre, aujourd'hui privée de son art, panie, réduite à des tâches obs-cures. Vêtue d'une robe de bure grise, elle est persécutée par les offi-ciers du bord, qui paraissent ne s'ingénier qu'à l'acculer au désespoir. Son bonhomme est au goulag. Elle dit à Kathia que ses trois derniers partenaires se sont suicidés, le premier d'une balle dans la tête, le second par pendaison, le troisième avec un poison. « Restez dans votre village, dit-elle à Kathia. Aujourd'hui, il n'y a plus en ce pays de jardin pour l'art, le jardinler a arraché les rosiers, les bouleaux sont en deudl, le théâtre n'est plus qu'un jeu d'intrigues et de mort... Demeurez dans votre fabrique, Kathia. >

Kathia a, elle anssi, des exemples de suicides à donner, comme celui d'une vieille femme chassée de son logement, mise de force dans un asile. An dernier acte de Passagères, Kathia se suicide elle-même, et Anna, lavant son cadavre sur le pout, dit : « Demain, en prison, j'apprendral à dormir assise... Il n'y a plus d'aube... >

L'ambiance tempérée du premier acte était la préface mi-figue, mi-raisin d'un tableau en fin de compte totalement tragique de la Russie actuelle, conforme à l'image sans cesse dispensée par tous les médias de l'Ouest. Et il est évident à voir joner Passagères, que le metteur en scène Philippe Mercier et les actrices Denise Bonal et Catherine Gandois, remarquables, sont, comme l'auteur Daniel Ber absolument convaincus que toute comédienne de théâtre, en Union soviétique, est nécessair mise à la prison ou au suicide.

\* Petit Athénée, 18 h 30.



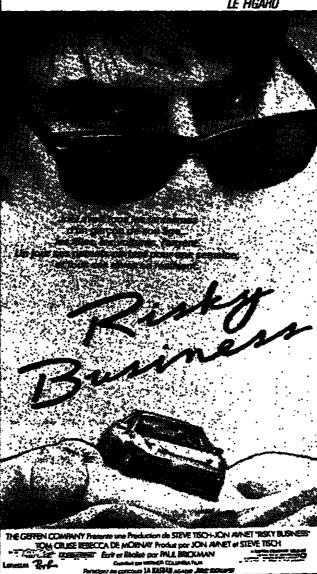

de Fosses

--

-j=.

•:"

- .\_.

:::

....

は一般ないないのでは、

Les salles subventionnées

OPÉRA (742-57-50), 19 h 30: Marco SALLE FAVART (296-06-11), 19 h 30 :

SALLE FAVART (296-06-11), 19 h 30 : la Demoiselle étue, Didon et Enée. COMÉDIE-FRANÇAISE (296-10-20), 20 h 30 : la Critique de l'École des femmes, l'Ecole des femmes (dern.). CHAILLOT (727-81-15). Grand Foyer. 18 h 30: Carnets d'un dispara. — Grand Thélitre, 20 h 30: la Mouette. — Thélitre Gémier, 20 h 30: Fant-il choisir? Faut-il

ODÉON (325-70-32), 20 h 30 : Ionesco

par le TNP.
PETIT ODÉON (325-70-32), 18 h 30 : Sarcasme; 21 h : Jardin sous la pluie. TEP (364-80-80), 20 h 30 : la Donble In-

CONSTANCE.

BEAUBOURG (277-12-33), Débats :
21 h : Les enfants de l'immigration ;
18 h 30 : La couleur chez Bonnard. —
Concerts-animations : 18 h 30 : Une Concerts-animations: 18 h 30: Une heure de musique de chambre au XX\* siècle avec les solistes de l'EIC; 20 h 30: Ircam/Eic. Atelier François Bayle. — Cinéma-vidée: Nouveaux films BPI; 16 h: Une île: Baii, de N. Sfeiz; 19 h: Faits divers, de R. Depardon; 15 h: L'école de Nice: René Pradal; 18 h: Ian Hugo. — Théâtre-danse: 20 h 30: Des écritures scéniques contemporaines 2 « Plaisir synthétique », de J.-M. Matos.

THÉATRE DE LA VILLE (274-22-77),

18 h 30 : Jacques Bertin ; 20 h 45 : Arden de Faversham.

# CARRE SILVIA-MONFORT (531-28-34), 21 b : Les Perses.

Les autres salles A DÉJAZET (887-97-34), 20 h 30 : Tchouk Tchouk Nougâh. ALLIANCE FRANÇAISE (544-72-30), 20 h 30 : Enrico IV.

ANTOINE - S. BERRIAU (208-77-71), 18 h 30 : Hamlet ; 20 h 45 : Nos premiers ATELIER (606-49-24), 21 h : le Bonhem

ATHÉNEE (742-67-27), I: 21 h: le Re-tour; II: 20 h 30: Passagères. BASTILLE (357-42-14), 19 h 30: Celle

BOUFFES PARISIENS (296-60-24), 21 h : les Trois Jeanne. CALYPSO (272-25-95), 20 h 30 : Loin du

grenier; 22 h : Les dames de cœur qui pi-quent. CARREFOUR DE L'ESPRIT (633-48-65), 20 h 30 : Zod, zod, zod...

CARTOUCHERIE, Th. cin Soleil (374-24-08), 18 h 30: Henri IV. - Tempête (328-36-36), 21 h : le Retour d'Iphigé-CENTRE MANDAPA (359-01-60).

CITÉ INTERNATIONALE (589-38-69), Galerie, à 20 h 30 : les Amours tragiques de Pyrame et Thisbé. — Resserre, 20 h 30 : l'Homme Job. — Grand Théà-tre, 20 h 30 : le Cercle de craic cauca-

COMÉDIE-CAUMARTIN (742-43-41), 21 h : Reviens dormir à l'Elv COMEDIE DES CHAMPS-ÉLYSÉES 20 h 30 : la Manie de la villégis

COMEDIE ITALIENNE (321-22-22), COMÉDIE DE PARIS (281-00-11), 20 h 30 : les Marchands de gloire. DÉCHARGEURS (236-00-02), 19 h :

Gide 84; 20 h 30: Gertrud, morte cet après-midi; 22 h 30: le Dernier Film. EDOUARD-VII (742-57-49), 20 h 30 : ESPACE KIRON (373-50-25): 20 h 30 et

22 h 30 : Extravagances (Cie Ph. Genty, ESPACE MARAIS (584-09-31), 22 h 30: poche DELMAS - BIERRY - 548.92.97 LE PLUS GRAND DES PETITS THEATRE 20 h salle D **MOLLY BLOOM** d'après Ulysse de James Joyce avec GARANCE nsolite et superbe QUOTIDIEN DE PARIS ta incontestable FRANCE SOIR Très beau - 4 MONOE

21 h salle B L'ELEVE DE

BRECHT de Bernard DA COSTA mise en scène : Nicolas BATAILLE avec Etienne BIERRY et Claude AUFAURE

DERNIERE LE 31 MARS THEATRE **FONTAINE** LOC. 874.74.40 EUROPE 1

ESSAION (278-46-42), I. 20 h 30 : Oreste ne viendra plus ; IL 20 h 30 : Chant dans

la nuit. FONDATION DEUTSCH DE LA MEURTHE (237-41-56), 20 h 30 : Biographic : Un jeal.

LA FORGE (371-71-89), 20 h 30 : la De-moiselle de Tacna. GAITE-MONTPARNASSE (322-16-18),

20 h 45 : Grand-Père. GALERIE 55 (326-63-51), 20 h 30 : Who's Afraid of Virginia Woolf? HUCHETTE (326-38-99), 19 h 30 : la Cantatrice charve; 20 h 30 : la Leçon; 21 h 30 : les Cerises rouges.

LA BRUYERE (874-76-99), 21 h : LUCERNAIRE (544-57-34), L 18 h 30 : Tête de fame: 20 h 15: 17-Ambassade; II. 18 h 30: la Dentelle du cygne; 20 h 15: Six heures au plus tard; 22 h 30: la Panthère bleue. — Petite salle, 18 h 30: Pique et pique et follet drame; 22 h 30: le Drap de sable.

LYS-MONTPARNASSE (327-88-61), 20 h 30 : Chants mélés ; 22 h : le Shaga. MADELEINE (265-07-09), 20 h 30 : ke

MAISON DES AMANDIERS (201-56-65), 20 h 45 : Histoires d'O...baldia. MARAES (278-03-53), 20 h 30 : Le roi se

MARIE-STUART (508-17-80), 18 h 30 : Artoise ; 22 h : l'Echo du sile MARIGNY, saile Gabriel (225-20-74), 21 h : le Don d'Adèle.

MATHURINS (265-90-00), 21 h : ia MAUBEL (255-45-55), 20 h 30 : Suddenly Last Summer. MICHEL (265-35-02), 21 h 15 : On dinera

au in.

MONTPARNASSE. (320-89-90), 21 h:
Tchin tchin. – Petite salle, 21 h: le Journal d'une femme de chambre.

CEUVRE (874-42-52), 20 h 30: Comment devenir une mère juive en dix leçons.

PALAIS-ROYAL (297-59-81), 20 h 45 : la Fille sur la banquette arrière. PLAINE (250-15-65), 20 h 30 : Préjugés PLAISANCE (320-00-06), 20 h 45 : la

Pierre de la Folie.
POCHE (548-92-97), 20 h : Molly Bloom; 21 h : l'Élève de Br PORTE-SAINT-MARTIN (607-37-53), OUAI DE LA GARE (585-88-88) 20 h 30 : Échec à la reine. RENAISSANCE (208-18-50), 21 h : Noix

STUDIO DES CHAMPS-ÉLYSÉES (723-35-10), 21 h : Agnès.

TAI TH. D'ESSAI (278-10-79), L
20 h 30 : le Horla. – II. 20 h 30 : l'Ecume
des jours ; 22 h 15 : Orlamonde. – III.
20 h 30 : Huis clos. TEMPLIERS (278-91-15), 20 h 30 : A la rencontre de Marcel Proust.

THÉATRE A.-BOURVIL (373-47-84), 21 h : Y en a mart... ez vous. THÉATRE D'EDGAR (322-11-02), 20 h 15 : les Babss-cadres ; 22 h : Nous on fait où on nous dit de faire. THÉATRE DE DEX-HEURES (606-07-48), 21 h : Fils de butte, ou les Sei-THÉATRE NOIR (346-91-93) 20 h 30 :

THÉATRE DE PARIS, Grande salle (280-09-30), 20 h : Roi Lear de Shakespeare; Petite salle, 20 h 30 : Rayon femmes fortes. THÉATRE DU ROND-POINT (256-70-80), 20 h 30 : Angelo tyran de Padoue ; Petite salle, 20 h 30 : Pense à l'Afrique.

THÉATRE 13 (588-16-30), 20 h 30 : Long THÉATRE 347 (874-28-34), 20 h : Dom THÉATRE DU TEMPS (355-10-88),

TOURTOUR (887-82-48), 20 h 30 : les Elles et les Eux ; 22 h : Une noce. Une de-mande en mariage. TROES SUR QUATRE (327-09-16), 20 h 15 : Acteur... est acteur... est acteur; 22 h : A/BU. VARIÉTÉS (233-09-92), 20 h 30 : l'Eti-

Les cafés-théâtres

ATHLETIC (624-03-83), 21 h : les Chans-sures de madame Gilles. AU BEC FIN (296-29-35), 20 h 45 : Le boa voit rouge ; 22 h : le Président.

BEAUBOURGEOIS (272-08-51), 19 h 30 : Odd numbers sur un air de jazz. BIANCS-MANTEAUX (387-15-84), I: 20 h 15: Areuh=MC2; 21 h 30: les Démones Loulou; 22 h 30: les Sacrés Monstres; II: 20 h 15: Pas de citrouille pour Cendrillon; 21 h 30: Last Lunch, Dernier Service.

CAFÉ DE LA GARE (278-52-51), 20 h : Chant d'épendage ; 22 h 15 : l'Airvent du

CAFÉ D'EDGAR (322-11-02), I : 20 h 15 : Tiens voilà deux boudins ; 21 h 30 : Mangeuses d'hommes ; 22 h 30 : Orties de secours ; II : 21 h 30 : le Chrome chatouilleux ; 22 h 30 : Fais voir DIX HEURES (606-07-48), 20 h : Stances

Le Monde Informations Spectacles 281 26 20

Pour tous renseignements concernant l'ensemble des programmes ou des salles (de 11 h à 21 h sauf dimanches et jours fériés) Réservation et prix préférentiels avec la Carte Club

Pour adhèrer au Club du Monde des Spectacles envoyez le bulletin ci-dessous au journal Le Monde, service publicité, 5 rue des Italiens 75009 Paris. désire recevoir la Carte du Club du Monde des Spectacles et je joins 100 F français par chèque ou mandat-lettre à l'ordre du journal Le Monde.

Teudi 29 mars POINT-VIRGULE (278-67-03), 18 h : Britannicus; 20 h 15 : les Surgelés; 21 h 30 : le Ticket; 22 h 30 : Moi je cra-

PROLOGUE (575-33-15), 20 h 30 : Auto-mobilecratic; Petite suite pour fernme RESTO-SHOW (508-00-81), 20 h 30 :

Soirée - privée » SENTIER DES HALLES (236-37-27). 20 h 15 : D. Dimey : Moi, j'aime pas les papes : 21 h 30 : la Folle Nuit érotique de Roméo et Juliette : 22 h 30 : Acide. SPLENDID ST-MARTIN (208-21-93), 20 h 15 : M. Boujenah; 22 h : Pins la

peins de frimer. LE TINTAMARRE (887-33-82), 20 h 15: Phòdre; 21 h 30 : Apocalypse Na; 22 h 30 : le Céleri jaune. VIEILLE GRILLE (707-60-93), 20 h 30 : les Ironies de l'amour ; 22 h 30 : les Soliloques du panvre.

### Les chansonniers

CAVEAU DE LA RÉPUBLIQUE (278-44-45), 21 h : On perd les péta DEUX-ANES (606-10-26), 21 h : l'Impôt et les Os.

### La danse

AMERICAN CENTER (321-42-20), 21 h: K. King. PALAIS DES CONGRÈS (758-13-03)

20 h 30: Ballet du vingtième siècle M. Béjart.

THÉATRE PRÉSENT (203-02-55), 20 h 30: Collectif Iseion, Aby Danse Trio, J.-Ch. Pare, S. Aubry, Cie Limbes).

### Opérette,

Comédies musicales

THÉATRE DE L'UNION (770-90-94). 21 h : The Rocky Horror Show.

### Le music-hall

ATMOSPHÈRE (249-74-30), 20 h 30 : Métamorphose d'une métodie. BOBINO (322-74-84), 20 h 45 : P. Perret; CASINO DE PARIS (874-26-22), 20 h 45 : Hair 84.

Eglise Saint-Louis-des Invalides, 21 h : Orchestre symphonique de la radio-télévision de Ljubljane, dir. L. Sagres-tano (Beethoven). Salle Pleyel, 20 h 30 : Orchestre de Paris, dir. Myung Whun Chung (Bech, De-bussy, Elgar).

ESPACE CARDIN (266-17-81), 20 h 30:

ESPACE MARAIS (584-09-31), 18 h 30: Il était une fois Piaf; 20 h 30: G. Cuvier.

FONTAINE (874-82-34), 20 h 30 : P. Dos-

LUCERNAIRE (544-57-34), 21 h: G. Da-

OLYMPIA (742-25-49), 20 h 30 : J.-J. Goldman.

PALAIS DES GLACES (607-49-93), 20 h 30 : Jim van der Woude.

PÉNICHE-OPÉRA (245-18-20), 21 h : les Garçons « Boris super Viau ».

RANELAGH (288-64-44), 20 h 30 : From

Harlem to Broadway.

TRISTAN BERNARD (522-08-40), 18 h:
le Mariage forcé; 20 h 45: Marotissimo.

LE TROU NOIR (570-84-29), 21 h :

TROTTOIRS DE BUENOS-AIRES (260-44-41), 20 h : E. Martinez ; 22 h : Josefina ; 24 h : D. Farins, R. Barbern.

Les concerts

proges.

GYMNASE (246-79-79), 21 b : Odeurs.

Radio-France, Grand auditorium, 20 h 30 : Noavel Orchestre philharmonique, dir. E. Tchakarov (Prokofiev, Tchaikovski). Saile Gavesu, 20 h 30 : F. Kerdoncuff (Franck, Chopin, Chailley...).

Eglise Saint-Médard, 21 h : K. Gilbert (Bach). Seinte-Chapelle, 21 h : Ensemble d'archets français, dir. J.-F. Gonzales (Vivaldi).

Salle A. Marichal, 20 h 45 : J.-N. Catrice, R. Osofrio. ble vocal et is

lon, dir. F. Picard (Bach et ses fils).

Eglise Sahat-Julien-le-Pauvre, 20 h 30 : S. Goldstein, D. Delettre, M.-Ch. Leroux (Schumann, Schubert, Mozart...). Salle Cortet, 20 is 30 : J. Colom (Chopin,

# cinéma

La Cinémathèque

CHAILLOT (704-24-24) 15 h, Mélodie en sous-sol, de H. Verneuil; 19 h, Histoire du cinéma japonais : Eclair, de M. Naruse ; 21 h, relâche.

BEAUBOURG (278-35-57) 15 h, les Proscrits, de V. Sjostrom ; 17 h, Doomed Love, de A. Horn ; Jericho, de H. Calef.

### Les exclusivités

ALSINO Y EL CONDOR (Nicaragua, v.o.): Denfert 14' (321-41-01).

A NOS AMOURS (Fr.): Berlitz, 2' (742-60-33); Quintette, 5' (633-79-38); Olympic Balzac, 8' (561-10-60); Paraessiens, 14' (329-83-11).

L'ASCENSEUR (Holl, v.f.) (\*) : Rex 2 (236-83-93) ; Paramount Montparnasse, 14 (329-90-10).

LES AVENTURIERS DE L'ARCHE PERDUE (A., v.f.): Capri, 2 (508-11-69).

BAD BOYS (A., v.a.) (\*): Paramount City, 8: (562-45-76). — V.f.: Mazéville, 9: (770-72-86); Paramount-Montparnasse, 14: (329-90-10). LE BAL (Fr.-ft.): Forum Orient Express, 1" (233-42-26); UGC Opéra, 2" (261-50-32); Studio de la Harpe, 5" (634-25-52); Ambassade, 8" (359-19-08); Parposition 14" (270-8") 11-11-11

Parnassiem, 14 (329-83-11); 14 Juillet Beaugrenelle, 15 (575-79-79); Murat, 16 (651-99-75). LA BELLE CAPTIVE (Fr.): Denfert (H. sp.), 14 (321-41-01).

LE BON PLAPSIR (Fr.): 14 Juillet Parnasse, 6 (326-58-00); Marbeuf, 8 (225-18-45); 14 Juillet Beaugreneile, 15 (575-79-79). CARMEN (Esp., v.o.): Cinoches, 6\* (633-10-82); Rancingh, 16\* (288-64-44); Sta-dio de l'Etoile, 17\* (380-42-05).

CARMEN (Franco-It.): Gaumont-Halles, 1c (297-49-70); Berlitz, 2c (742-60-33); Richelten, 2c (233-36-70); Vendôme, 2c (742-97-52); St-Germain Huchette, 5c (633-63-20); Hantefeuille, 6c (633-79-38); Pagode, 7c (705-12-15); Colisee, 8 (359-29-46); Gaumout Champs-Elysées, 8 (359-04-67); Gaumout Sud.

14 (327-84-50); Miramar, 14 (380-81-52); Kinopasorama, 15 (306-50-50); Gambetta, 20 (636-10-96). LES CAVALIERS DE L'ORAGE (Franca-Yougoslave): Berlin 22 (742-60-33); UGC Rotonde, 6 (633-08-22); O. S. J. U.C. ROMBINE, & (053-08-22); Ambarsade, & (359-19-08); Galité Bou-lovard, 9 (233-67-06); UGC Gobelins, 13 (336-23-44); Gaumont Convention, 15 (828-42-27); Gambetta 20 (636COMME SI C'ETAIT HIER (Beige) : Le Marais, 4 (278-47-86).
LES COMPÈRES (Fr.): George V, 8

(304-41-40).

LES COPAINS D'ABORD (A., v.o.):
Gaumont Halies, 1" (297-49-70); UGC
Opéra, 2" (261-50-32); UGC Odéen, 6"
(325-71-08); UGC Champs-Elysées, 3"
(359-12-15); 14 Juillet Bestille, 11"
(357-90-81). – V.f.: Gaumont Sud, 14"
(327-84-50).

LE CRIME DE CUENCA (\*\*) (Esp., v.o.): Mories, 1« (260-43-99); St Séve-ria, 5\* (354-50-91).

DEAD ZONE (A., v.o.): Gaumont-Halles, 1" (297-49-70); Paramount-Odéon, 6" (325-59-83); Marignan, 8" (359-92-82); Publicis Champs-Flysées, 8" (720-76-23). — V.f.: Arcades, 2" (233-54-58); Paramount Opéra, 9" (742-56-31); Montparnos, 14" (327-52-37); Gaumont Convention, 15" (828-42-27); Pathé Clichy, 18" (522-46-01).

LES DIEUX SONT TOMBÉS SUR LA TETE (Bots.-A., v.f.) : impérial Pathé, 2º (742-72-52).

DIVA (Fr.): Rivoli Beaubourg, 4 (272-63-32); Cinoches, 6 (633-10-82). DON CAMILLO (IL, VI) : Rex, 2 (236-

L'EDUCATION DE RITA (Angl., v.o.):
UGC Marbeuf, & (225-18-45).

EMMANUELLE IV (\*\*): George V, & (562-41-46); Français, & (770-33-88); Maxéville, & (770-72-86); Montparnesse Pathé, 14\* (320-12-06). L'ENFANT INVISIBLE (Fr.) : Olympic nurg, 6\* (633-97-77).

Luxembourg, 6\* (633-97-77).

L'ENFER DE LA VIOLENCE (A., v.o.)
(\*\*): Paramount Odéon, 6\* (325-59-83); Publicis Matignon, 8\* (359-31-97); George V, 8\* (562-41-46); Ermitage, 8\* (359-15-71). — V.f.: Paramount Marivaux, 2\* (296-80-40); Paramount Opéra, 9\* (742-56-31); Max Linder, 9\* (770-40-04); Paramount Bastille, 12\* (343-79-17); Paramount Galaxie, 13\* (580-18-03): Fanvette, 13\* laxie, 13 (580-18-03); Fanvette, 13-(331-60-74); Paramount Orléana, 14-(540-45-91); Paramount Montparnasse, 14 (329-90-10); Paramount Montparnasse, 14 (329-90-10); Paramount Maillot, 17-(758-24-24); Pathé Wepler, 18 (522-46-01).

L'ÉTÉ MÉURTRIER (Pr.): Paramount-Marivaux, 2 (296-80-40); Ciné Beau-bourg, 3 (271-52-36); Studio Alpha, 5 (354-39-47).

ET VOGUE LE NAVIRE (it., v.o.) : Sto-

dio de la Harpe, 5º (634-25-52). FEMMES DE PERSONNE (Fr.) : Forum, 1" (297-53-74); Richelien, 2" (233-56-70); Paramount Marivaux, 2" (296-80-40); Paramount Odéon, 6" (325-59-83); Publicis St Germain, 6" (222-72-80); Paramount Mercury, 8" (562-75-90); Marignan, & (359-92-82); St-Lazare Pasquier, & (387-35-43); Paramongt Opérs, 9 (742-56-31); Paramount Bastille, 12 (343-79-17); Nations, 12 (343-04-67); Paramount Galaxie, 13 (580-18-03); Paramount Gobelins, 12 (707-12-28); Paramount Montparnesse, 14 (329-90-10); Montparnesse, 14 (329-90-10); Montparnesse, 15 (579-53-00); Passy, 16 (288-62-34); Paramount Maillot, 17 (758-24-24); Parlé Clichy, 18 (522-46-01).

LA FEMME FLAMBÉE (AIL VA) A FEMIME FLAMBÉE (All., v.o.) (\*\*): Gammont Halles, 1\* (297-49-70); Quintette, 5\* (633-79-38); Elysées Lincoln, 8\* (359-36-14); Parassiens, 14\* (320-30-19); - v.f.: Richelion, 2\* (233-56-70); Impérial, 2\* (742-72-52); Nations, 12\* (343-04-67); Gammont Sod, 14\* (327-84-50); Montparnos, 14\* (327-42-77).

FRERES DE SANG (A., v.a.) (\*): 7- Art Bezabourg, 4 (278-34-15) (H. sp.).

LE GARDE DU CORPS (Pr.): UGC Marbeuf, 8 (225-18-45); UGC Boulo-vard, 9 (246-66-44).

GOREY PARE (A., v.o.): Paramount Odéon, 6 (325-59-83); Publicis Champs Elysées, 8 (720-76-23); Parantsiens, 14 (320-30-19) – V.I.: Paramount Opéra, 9 (742-56-31).

HOT DOG (A., v.a.): UGC Normandie, 8-(359-41-18). – V.f.: UGC Boulevard, 9-(246-66-44).

LE JOUR D'APRES (A. V.L.) : Rivoli Beanbourg, 4' (272-63-32). LAISSE BETON (Fr.): Richelieu, 2-(233-56-70); Logos, 5- (254-42-34); Amhessade, 8- (359-19-08); Parnas-sieus, 14- (329-83-11).

LE LEOPARD (Fr.): UGC Opera, 2-(261-50-32); Rex, 2- (236-83-93); Ciné Beaubourg, 3- (271-52-36); UGC Odéon, 6- (325-71-08); UGC Odéon, 6° (325-71-08); UGC Montparnasse, 6° (544-14-27; UGC Normandie, 8° (359-41-18); UGC Marbeuf, 8° (225-18-45); UGC Boulevard, 9° (246-66-44; UGC Gobelius, 13° (336-23-44); UGC Convention, 15° (828-20-64); Mistral, 14° (539-52-43); Mural, 16° (651-99-75); Pathé Clichy, 18° (522-46-01).

LETTRES D'AMOUR PERDUES LETTRES D'AMOUR PERDUES (Fr.): Movica, 1st (260-43-99).

LOCAL HERO (A., v.o.): Forum, 1st (297-53-74); Quintette, 5st (633-79-38); 14 Juillet Parasse, 6st (326-58-00); George V, 8st (562-41-46); Marignan, 8st (359-92-82); 14 Juillet Bastille, 1st (357-90-81); 14 Juillet Beaugrepelle, 1st (575-79-79); (v.f.): Français, 9st (770-33-88); Montparassee Pathé, 1st (320-12-06); Gaumont Convention, 1st (328-42-27).

# LES FILMS

(828-42-27)

**NOUVEAUX** FEMALE TROUBLE (\*\*), film américain de John Waters (v.o.): Septième Art Beaubourg, 4 (278-34-15); Action Christine, 6 (325-47-46); Parnassiens, 14 (329-

83-11). LES MALHEURS DE HEIDI, film américain de Robert Taylor (v.f.): Gaumont Halles, 1= (297-49-70); Gaumont Richelieu, 2• (233-56-70): Gaumont Ambassade, 3• (359-19-08); Athéna, 12 (343-07-48); Gaumont Sud, 14 (327-84-80); Mostparnos, 14 (327-52-37); Grand Pavois, 15-(554-48-85). LES MORFALOUS, film français de

ES MORFALOUS, film français de Henri Vezneudi: Gaumont Hallet, 1" (297-49-70); Gaumont Berlitz, 2" (742-60-33); Grand Rex, 2" (236-83-93); Cluny Palace, 5" (354-07-76); Bretagne, 6" (222-57-97); UGC Danton, 6" (329-42-62); UGC Biarritz, 8" (723-69-23); Le Paris, 8" (359-53-99); UGC Normandie, 8" (359-41-18); Gaumont Ambassade, 8" (359-19-08); Saint-Lazare Pasquier, 9" Gaumont Ambassade, 8° (35919-08); Snint-Lazare Pasquier, 8°
(387-35-43); Français, 9° (77033-88); Hollywood Bonievard, 9°
(770-10-41); Athéna, 12° (34307-48); UGC Gare de Lyon, 12°
(343-01-59); Nation, 12° (34304-67); Pauvette, 13° (331-56-86);
Gaumont Sud, 14° (327-84-50);
Montparassace Pathé, 14° (32012-06); Gaumont Convention, 15°
(828-42-27); Victor-Hugo, 16°
(727-49-75); Pathé Wepler, 18°
(522-46-01); Trois Socrétan, 19°
(241-77-99); Gaumont Gambetta, 20°
(636-10-96).
SANS TÉMOUNS, film soviétique de

20\* (030-10-30).

SANS TÉMOINS, film soviétique de Nikita Mikhalkov (v.o.): Comos, 6\* (544-28-80); Olympic Eatrepôt, 14\* (546-35-38); Studio de l'Étoile, 17\* (380-42-05).

17\* (380-42-05).
TIMERIDER, LE CAVALIER DU
TEMPS PERDU, film américain
de William Dear (v.o.): Forum
Orient-Express, 1= (233-42-26);
George-V, B (562-41-46); v.f.: Lumière, 9 (246-49-07); Mazzville, 9
(770-72-86); Convention StCharles, 15\* (379-33-00); Images,
18\* (522-47-94).

Charles, 19 (379-39-00); Images, 19 (572-47-94).

VLA LES SCHTROUMPFS, film américain de Peyo et des studios Hanna Barbera (v.f.): Foram Orient-Express, 1" (233-42-26); Quintette, 9 (633-79-38); George-V. 9: (562-42-46); Margann, 9: (359-92-82); St-Lazare Pasquier, 8: (387-35-43); Lamière, 9: (246-49-07); Mardville, 9: (770-72-86); Nations, 12" (343-04-67); UGC Gare de Lyon, 12" (343-04-67); UGC Gare de Lyon, 12" (343-04-67); UGC Gare de Lyon, 12" (343-04-67); Mentparnasse Pathé, 14" (329-12-06); Parnassiens, 14" (329-83-11); Grand Pavois, 15" (545-48-85); Giammont Convention, 15" (828-42-27); Pathé Clichy, 18" (522-46-01); Les 3 Secrétan, 19" (241-77-99).

LOUISIANE (Fr.) : Marbenf, 8 (225. 18-45). IE IEZARD NOOR (Jap., v.a.) : Movies,

1= (260-43-69). MEGAVIXENS (A.) (\*\*), V.F./Cinévog St.Lazare, 9- (874-77-44).

MAUVAISE CONDUTTE (Fr.): Olympic St-Germain, 6 (222-87-23). MEURTRE DANS UN JARDEN AN-GLAS (Brit., v.o.): Forum Orient Ex-press, 1\* (233-42-26): 14-Julliet Racine, 6\* (326-19-68); 14-Juillet Paranne, 6\*

(326-58-60); George-V, 8 (562-41-66); Lunnière, 9 (246-49-07); 14-fuillet Bes-tille, 11 (357-90-81); 14-fuillet Besn-grenelle, 15 (575-79-79).

PLANETE DES FEMBRES (PL), Le Mannis, 4 (278-47-86).

POLAR (Fr.): Berlitz, 2 (742-60-33);
Rez. 2 (236-393); UGC Opéra, 2 (261-50-32); Ciné Beaubourg, 3 (271-52-36); UGC Dannos, 6 (329-42-62);
UGC Barritz, 8 (723-69-23); UGC Gare de Lyon, 12 (343-01-59); Olympic, 14 (545-33-38); Miramar, 14 (320-89-52); 14-Juillet Beaugrenelle, 19 (575-79-79).

PRÉNOM CARMEN (Fr.): Studio des Ursulines, 5 (354-39-19).

PRESELOTE (Fr. Version Concert); Maees, 4 (278-47-86).

PERELOTE (Fr., Version Concert): Marais, 4 (278-47-86); (Version Film so-pore): Espace Galté, 14 (327-95-94). LE RETOUR DU JEDI (A., v.o., v.f.) : Calypso, 17= (380-30-11).

RISKY BUSINESS (A.): v.o/Forum. (237-53-74); Hautefenille, 6 (633-79-38); Marignan, 6 (359-92-82); Maylair, 16 (525-27-06); v.f./impérial, 2 (742-72-52); Mostparnasse Pathé, 14 (320-12-06); Gaumost Convenion, 15 (828-42-27).

LE ROI DES SINGES (Ch., v.f.) : Ma-rais, 4 (278-47-86). RUE CASES-NEGRES (Fr.): Epte de Bois, 5 (337-57-47); St-Ambroise, 11 (700-89-16). RUSTY JAMES (A.): vo./Forum Orient

COS1 JAPANES (A.): VAL/Fortim Orient Express, 1<sup>4</sup> (23):4-(2-6); Hautefeaille, & (613-79-38); George V, & (562-41-46); V.I./Montparmisse Pathé, 14<sup>6</sup> (320-12-06), Parmassiens, 14<sup>6</sup> (329-83-11).

SCARFACE (A.) (\*): v.o./Forum Orient Express, 1\* (233-42-26); Clumy Palace, 5\* (354-07-76); Ambassade, 8\* (359-19-08); George V, 8\* (562-41-46); v.f./Rest, 2\* (236-83-93); Montparassase Pathé, 14\* (320-12-06); Bienvenue Montparasse, 15\* (544-14-27). SECOND CHANCE (A.) v.o/UGC Odéon, 6 (325-71-08) : UGC Biarritz, 8 (723-69-23) : Marignan, 8 (339-92-82) ; v.f./UGC Montpernasse, 6 (544-14-27) ; Français, 9 (770-33-88) ; Fanvette, 13 (331-56-86) : UGC Convention, 15 (828-20-64) ; Images, 18 (522-47-94).

LE SECRET DES SELENITES (Fr.): St-Ambroise, 11º (700-89-16); Boîte à films, 17º (622-44-21).

SOB (A.) v.o./UGC Biarritz, 8 (723-LE SPECTRE DE LA DANSE (Fr.) : Le Marais, 4 (278-47-86). STAR 80 (A.) v.o./Epēc de Bois, 5 (337-57-47); Coliste, 8 (359-29-46).

STAR WAR LA SAGA (A.) (v.o.): h que; le Retour du Jedi; Escurial, 13º (707-28-04).

(707-28-04).

TCHAO PANTIN (Fr.): UGC Opéra, 2(261-50-32); UGC Danton, 6- (32942-62); Bizarritz, 8- (723-69-23); Paramount Opéra, 9- (742-56-31); Nation,
12- (343-04-67); Fanvette, 13- (33158-86); Genmont Convention, 15- (828-42-27); Montpernos, 14 (327-52-37).

LE TEMPS SUSPENDU (Hongrois): v.o./Reflet Quartier Latin, 5 (326-84-65). TO BE OR NOT TO BE (A.): v.o./George V, 8\* (562-41-46). TOOTSIE (A.): v.f./Opéra Night, 2\*

(296-62-56). LA TRACE (Fr.): Lucernaire, 6 (544-57-34). LA TRAGÉDIE DE CARMEN (Fr.): version Delavault, St-Ambroise, 11e (700-89-16).

TRAHISONS CONJUGALES (Agg.) VA./Clemy Ecoles, 5 (354-20-12); Lu-ceruaire, 6 (544-57-34). TRICHEURS (Fr.): Parnassiens, 14

(329-83-11). LA ULTIMA CENA (Cub.) v.o./Hsp Denfert, 14 (321-41-01). UN AMOUR DE SWANN (Fr.): UGC Opéra, 2º (261-50-32); Hantefeuille, 6º (633-79-38); Pagode, 7º (705-12-15); Colisée, 8º (329-29-46); Aténa, 12º (343-00-65); Miramar, 14º (320-89-52).

UN BON PETTI DIABLE (Fr.): St-Ambroise, 11\* (700-89-16); Grand-Pavois, 15\* (554-46-85); Calypso, 17\* UN FAUTEUIL POUR DEUX (A.) v.o./George V, & (562-41-46).

LA VILLE BRULEE (Esp., v.o.) : Des fert, 14 (321-41-01). LA VILLE DES PIRATES (Franco-portugais): v.f./Olympic, 14 (545-35-35).

35-35).

VIVE LES FEMMES (Fr.): Ciné Beanbourg, 3 (278-34-15); UGC Danton, 6 (329-42-62); UGC Rotonde, 6 (633-08-22); UGC Emnitage, 8 (359-15-71); Biarritz, 8 (723-69-23); Manéville, 9 (770-72-86); UGC Bonlevard, 9 (246-66-44); UGC Gare de Lyon, 12 (343-01-59); UGC Gobeliat, 13 (336-23-44); Mistral, 14 (539-52-43); UGC 23-44); Mistral, 14\* (539-52-43); UGC Convention, 15\* (828-20-64); Paramount Maillot, 17\* (758-24-24); Images, 18\* (522-47-94); Secrésan, 19\* (241-77-99); Tourelles, 20\* (364-51-98).





Const Physic cappier we

par um **sipiet** 

a Segge

mark &

1 100

-

رون المنظمة المن المنظمة المنظ المنظمة المنظم

A : HENNEN

STATE THE

والمواجعة المحدوق

Par Mes

-- large deput The second commence of 128 And the state of t

The Company of the Party of the artini de la proposición de la constanta de la Code Secretarion -: . . -\_ . Table 6 mg  $\frac{2}{\pi} + 3 \sum_{i \in \mathcal{M}_i \in \mathcal{M}_i \in \mathcal{M}_i \cap \mathcal{M}_i = 0} \mathcal{M}_i$ 

HOVENE CHARGO 1 45 200 an Manage 74 22 34 To See continu 44:00 00 00 E. Alleria Baggarille Company

AND ASSESSMENT OF THE PERSON NAMED IN

Description of the second of Andrew Andrews D h to wear take, ---Man THE RESERVE THE REAL PROPERTY AND ADDRESS OF THE PARTY AND Hart Park & Mile State Harry Street St. Market St.

# COMMUNICATION

### Jeudi 29 mars

### PREMIÈRE CHAINE: TF 1

100 m

Artist Sager

---

٠.٠. ع

3 3

17 3 X X 1 7 2

. . .

4 Hg (1) 1

. .

Pricipalica Change 11 1

20 h 35 Feuilleton: Marie Pervenche.

De P. Androta. Réal. C. Boissol, avec D. Evenou...

Un attendat place. Vendime, dont le responsable ressemble comme deux gouttes d'eau à Marie Pervenche.

21 h 35 Documentaire: Longues murches.

De B. Muel...

La situation politique en Colombie, le trafic de coccine.

Documents d'archives, reproposibles d'un cinéaste avec un pays mythique chanté par Garcia Marques dans « Cent ans de solitude ».

22 h 40 Le inzz et vous.

Cent ans de solitude 22 h 40 Le jazz et vous.
Emission de Jack Dieval.
M. Vundair et son grand orchestre; D. Erly, violonizte, et Q. Reboul, planiste; I.-C. Fohrenbach et le quatuor G. Pierne; M. Zamini et son orchestre; G. Badini et le « Swing Machine »; Sam Woodyard et C. Bellonzi, duo de batteria. Le pranter mambro de cette énássion était catastrophique, sinon houseux, que sera le second?
23 h 26 Langold. Barber, Sanghor, à l'Agadémie.

23 h 45 Leopold Seder Senghor à l'Académie française. Discours de réception (extraits).

DEUXIÈME CHAINE : A2

Canal Plus, faites vite adapter votre antenne par un spécialiste.

20 h 35 Série: Le Sage du Parrain.
D'après M. Puzzo, réal. F. Ford Coppola.
Après la version cinématographique du Parrain 1 (1972) et du Parrain 2 (1974), la chaine américaine NBC a demandé en 1975 à Francis Ford Coppola d'en faire un feuilleton de neuf heures pour la télévision. Le cinéaste a repris l'intégralité des deux films et les

chutes écartées au montage. Avec Robert de Niro, Marlon Brando et Al Pocina... Un réve!

- VU ---

VE. CE VIORT.

Le grand déballage

Vous appuyez sur le bouton et

ça commence. Un fleuve, un tor-rent, un ruisseau et puis à nou-veau une rivière qui s'élergit. Ça

C'est du direct, c'est sur FR 3. Pour le meilleur et pour le pire, le

bon et le moins bon, le terne ou

le fade, l'émission Agora vous

embarque pour un débat en

passa de devenir aussi classique

que ceux sur la peine de mort, le

suicide, le recisme : l'homo-

Durée du topo, trois heures et

des poussières. Une émission longue durée favorable à la rêve-rie et à la réflexion (très liées).

Dans un fauteuil profond, vous

regardez, vous pestez, vous

approuvez. Une centaine de per-

Miracle de la francophonie,

des millions de mots se cognent,

se cherchent les uns les autres.

Une bien-pensante parle du mai

(l'homosexualité). Un homo-

sexuel évoque le poids du ghetto

gay. Une lesbienne invite à consi-dérer aussi et surtout le « mes-

sage d'amour ». On parle du cou-

ple homo, des enfants élevés par

ces couples, du conforme et du non-conforme, Ces paroles libres

- vous en prenez, vous en lais-

sez - finissent par former une

Trois heures, bien sûr, même

rythmées par trois brèves fic-tions, c'est long. Mais les grands

déballages, c'est toujours long.

Manque de chance, on déballait

aussi sur Antenne 2 : un couple

Petricia et Lionel, des hétéros.

LAURENT GREILSAMER.

aux - jouzit à psy-show.

sacrée banque de données.

sonnes réunies pour l'occas en Suisse romande, au Québec

et en France s'interpellent,

Marion Brando et Al Pacino... Us rive!

21 b 35 Document: Fait divers.
De R. Depardon.
Plim-reportage d'un grand photographe, sur un commissariat du cinquième arrandissement de Paris. Une caméra scalpel qui scrute la réalité contemporaine. La vie marginale, la vie tota court, prise en flagram délit.
Un document aussi puissant que la réalité.

23 b 10 leurseil puissant que la réalité. 23 h 10 Journal

### TROISIÈME CHAINE: FR3

20 h 35 Théâtre: la Dansa de la mort. (A Poccasion de la Samaine nationale du théâtre.) De Strindberg, réal, C. Chabrol, avec M. Bouquet, N. Arestrop, J. Carré, M. Marie, C. Paolini. Ecrite en 1900. la Danse de la mort rejoine les pièces naturalistes de Strindberg des années 1887-1888. Enchaînés l'un à l'autre, Alice et Edgard — dit : le capitaire » — se neuronne es supporter Deur profet profes.

taine » — ne peuvent se supporter. Deux ratés insépa-rables. Drame violent, possession, obscurité. 22 h 40 Journal. Théâtre : Brûler les planches.

Line émission de G. Garran. Des extraits de Ruy Blas de V. Hugo, du Sauvage de A. Tchékhov, de Maître Puntila et son valet Matti de B. Brecht, du Penthésilée de H. von Kleist, avec les élèves de l'Ecole de l'acteur

23 h 50 Spécial Salon du livre. Emission de J. Garcin. 23 h 55 Prélude à la nuit.

Krakowia, de S. Kazuro, par les chœurs Harfa de Var-sovie, avec J. Welss au piano, sous la direction de J. Dabrowski.

### FR3 PARIS-ILE-DE-FRANCE

17 h 5 L'histoire de France en BD. 17 h 11 Les conteurs : J.-P. Chabrol.

17 h 50 Le Phare d'Armen. 18 h 07 Feuilleton : Dynasty.

18 h 55 Gil et Julie.

Informations 19 h 35 Fauilleton : Le trésor des Hollandais. 19 h 50 Dessin animé : Gédéon.

### FRANCE-CULTURE

h Semaine monifiale du théâtre : Mendoza en Argen-rine, d'E. Manet, avec C. Sellers, M. Rayer, C. Laborde...

### FRANCE-MUSIQUE

19 à 30 Concert (en direct du grand Théâtre de Genève) : Idoménée de Mozart, par les chœurs du grand théâtre de Genève et l'orchestre de chambre de Lausanne, direction

J. Tate, solistes S. Jerusalem, A. Howells...

23 h 15 Lea neits de France-Musique: concours interna-tional de guitare, œuvres de Ponce, Llobet, Beethoven.

# LE DÉBAT SUR LA TÉLÉVISION PAR SATELLITE

# Le ministre des PTT préconise une nouvelle formule européenne

mois?

Le gouvernement est toujours à la nécessaire au développement d'un recherche d'une issue technologique, commerciale et politique pour le projet de satellite de télévision directe TDF 1 engagé en 1979 en coopération avec des industriels alle-mands. Le secrétaire d'Etat chargé des techniques de la communication poursuit les discussions engagées avec la Compagnie luxembourgeoise de télédiffusion (CLT) et devrait se rendre, vendredi 30 mars, en RFA pour examiner avec les autorités fédérales les conséquences de l'attri-bution d'un canal à un programme germanophone. La CLT voudrait, en effet, exploiter deux canaux, dont s, l'autre en coopéran en man tion avec un éditeur d'outre-mer.

Si la participation de la CLT au projet français semble maintenant, de part et d'autre, acquise, les formes de celle-ci - location, cofinancement ou leasing - ne sont pas encore arrêtées. Elles le sont d'autant moins que l'association a pour but essentiel d'assurer la construction du jumeau de TDF 1, TDF 2 - sans lequel une exploitation commerciale est jugée risquée, – et que le ministère délégué aux PTT n'est toujours pas convaincu qu'il faille engager la France dans

un deuxième satellite « lourd ». · L'expertise technique, rendue il y a deux semaines par Gérard Théry (le Monde du 14 mars), prônant une réorientation du programme vers une nouvelle génération de satellites «moyens» (pouvant servir à n'importe quel type de communications), est encore venu renforcer ce doute. Mais une quelconque inflexion dans ce projet en revien-drait à remettre en cause l'esprit de la collaboration industrielle engagée entre les constructeurs français et allemands. Conscient de ce pro-blème, le ministre des PTT, M. Louis Mexandeau, a déclaré, mercredi 28 mars, devant des journalistes étrangers, qu'une nouvelle solution ne pouvait être décidée qu'en accord avec l'Allemagne ».

M. Mexandeau part du principe que, même si la construction de TDF 2 était décidée aujourd'hui, il ne serait pas opérationnel avant l'automne 1987. Donc dix-huit mois après TDF 1. Si l'on se sert de ce dernier, seul, pendant un délai aussi long, ne pourrait-on pas courir le risque, minime, de prendre le temps

• Hélio-France en liquidation. - Le tribunal de commerce de Compiègne a prononcé, samedi 24 mars, la liquidation des biens de l'imprimerie Hélio-France après que celle-ci eut déposé son bilan (le Monde du 23 mars). Les deux cent trente-sept salariés de l'entreprise, associés au capital d'Hélio-France, ont décidé d'occuper les locaux. Ils ont reçu le soutien du maire de Noyon (Oise), M. Pierre Dubois (RPR), dont la municipalité avait apporté sa caution à un emprunt de 1,2 million de francs contracté au mois de février.

### Le réveil des télés libres

Elles ne sont qu'une poignée, et se préparent dans la claudestinité. Elles revendiquent un droit doublé d'une liberté et promettent un nouveau langage, de nouvelles inages, de nouvelles idées. Leur existence est prévue par la loi, qui leur confère même un statut. Pourtant elles sont indésirables, et le secrétaire d'État chargé des techniques de la communication l'a rappelé récemment en évoquant, en matière de télévision, le maintien d'un « monopole de fait » pendant au noins cinq ans. Deux nouvelles chaînes de télévision (Canal 24 et TIME!) s'apprétent, en text par à chien leur autrie que la cherne herrien de la récément. en tout cas, à faire leur entrée sur le champ hertzien de la région parisienne, et les prochains mois pourraient bien voir le grand réveil des

Il y a ceux qui croyaient au câble et ceux qui n'y croyaient pas... Ou pas assez, en tout cas, pour l'attendre, s'y conformer, s'y préparer. Il y a ceux qui, fréquentant les couloirs et les débats de Télécable 84, à Evry, se sont émerveilles des performances de la fibre optique et s'extasient encore devant les ouvertures multiples permises... dans quelques temps, et puis ceux qui piaffent déjà et se refusent d'attendre pendant cinq, dix ou quinze ans le câblage de lenr ville ou de leur région.

- Ou'on cesse d'agiter ces carottes pour mieux nous faire attendre et nous faire patienter. émousser nos espoirs, casser notre enthousiasme », commente un ani-mateur de la radio pionnière Ici et Maintenant. «Comment expliquer le verrou que M. Fillioud tente de maintenir sur la télévision alors même que la société Havas, qui régit Canal Plus, jouit de privilèges et se voit confier la seule télévision hertzienne prévue en France dans les années à venir?

Même irritation, même langage, chez les responsables de l'associa-tion Canal 24, anciens militants euxmêmes des radios libres de l'avant 10 mai 1981, qui croient fermement en l'avenir de la télévision locale par voie hertzienne. • Il y a de la place pour plusieurs stations locales dans

satellite - moyen -, soit trente-six

M. Mexandeau s'est donc claire-

ment déclaré savorable à l'étude

d'une nouvelle « solution com-

mune - avec les partenaires alle-

mands et - pourquoi pas? - avec d'autres encore. - Cette solution

pourrait être élargie à l'ensemble

européen ; compte tenu du progrès

technique, faire un ou plusieurs

satellites européens rendant les services escomptés en 1977 (par les participants à la convention de Genève, qui a réparti les fréquences

de télédiffusion directe entre les

pays européens) sans que chacun se

croie obligé d'aller jusqu'au bout de

son propre programme national. Est-ce que cela ne mérite pas d'être

En parlant de satellite euro-

péen », précise-t-on dans l'entourage du ministre, celui-ci pense en fait à

un satellite qui aurait une diffusion

européenne. Il pourrait s'agir soit de

TDF 1 et du modèle allemand simi-

laire, qui pourraient s'épauler

mutuellement en cas de panne, soit des deux complétés par des satellites

de nouvelle génération. Dans un cas

comme dans l'autre, cela reviendrait

à repenser l'ensemble du pro-

gramme franco-allemand, techni-

quement, commercialement et poli-

examinê? >

chaque ville, assure l'un des responsables de cette association, électroni-cien et constructeur d'émetteurs. Libérons les ondes hertziennes, libérons les programmes et innovons enfin! - A l'impétuosité du discours répond celle de l'action, et les deux associations ont donc décidé d'émet-tre dès ce mois d'avril. Le premier jour du mois devait être la date commune de lancement : Canal 24 a finalement préféré attendre le 13, et bien qu'elle soit déjà prête, Télé la et Maintenant expérimentale (TIME!, un sigle qui signifie temps en anglais et - marque à la fois l'impasience et l'urgence.), pourrait décider d'ouvrir le feu au même

Un impératif pour les deux projets? D'abord une réception de qua-lité sur l'ensemble des postes de la capitale. Canal 24 émettra avec un émetteur d'une puissance de 800 watta, puis de 4000 watts; TIME!, elle, devrait, des son lancement, émettre avec 1 500 watts. Un public potentiel de deux millions de personnes, l'espérance d'en atteindre au moins deux cent mille, et de se démarquer d'Antenne 1.

Les programmes? Courts métrages et reportages fabriqués par des télévisions étrangères, des centres alternatifs et de petites entreprises de vidéo pour Canal 24, qui insiste beaucoup sur l'aide à la création audiovisuelle; reportages et interviews maison pour TIME !, qui programme également beaucoup de vidéo-clips produits par les maisons de disques, ou directement enregis-trés à la télévision.

Quant aux financements, ils seront forcément divers, assure Canal 24, qui évoque déjà la possibi-lité d'un tarif publicitaire d'environ 3 000 francs la minute. TIME!, elle, annonce déjà le parrainage d'une agence de voyages. Il s'agit de mon-trer qu'on peut faire de la télévision sans préparation ou ressources excessives, assume-t-on de part et d'autre, en se disant tout prêt à assurer les risques de l'opération. Après tout, le combat mené par les radios libres n'est tout de même pas si loin-

D'autres télévisions sont actuellement à l'étude dans la région parisienne, de La Voix du lézard à Ton télévision, qui, ayant fait la preuve de son professionnalisme en diffusant des émissions sur FR 3, espère désormais gagner l'assurance d'une place sur le câble parisien. La province est loin d'être en reste puisque des projets s'élaborent sérieusement à Lyon, Marseille, Nice, Clermont-Ferrand, Saint-Etienne et Bordeaux... Sans compter la Vendée, où le promoteur d'Alouette FM, la grosse radio associative de droite, prépare le lancement d'une chaîne régionale de télévision. Ce n'est pas M. Olivier Guichard, qui réclamait récemment, à l'issue d'une réunion de son conseil régional, une télévision hertzienne régionale, qui le critiquera...

ANNICK COJEAN

### Vendredi 30 mars

### PREMIÈRE CHAINE : TF 1

- 17 h 25 Le village dans les nueges. 17 h 45 Série : Holmes et Yoyo.
- 18 h 15 Press citron. 18 h 25 Microludie
- 18 h 50 Variétés: Jour J. 19 h 15 Emissions régionales.
- 19 h 40 Les petits drôles. 20 h Journal ....
- 20 h 35 Variátés: Ports-bonhaur.
- 21 h 50 Documentaire: Exila. Emission de F.-M. Ribedeau. Algérie et Sénégal. Traisième et dernier volet d'une série sur la condition de vie des inonierés résidant en France. Après les Por-tugais, les Polonais, les travailleurs afriçains. Sankoun
- Djaby, chef d'une communanté, ouvrier dans l'automo-bile, griot, musicien troubadour, témoigne, ainsi qu'une famille algérienne. 22 h 45 Branchés-musique: 22 v'le le rock. Emission de J.-B. Hébey.
  Rod Stewart, Lionel Ritchie. ZZ Top. Phil Collins;
- 23 h 30 Journal.

### DEUXIÈME CHAINE : A 2

- 15 h 45 Reprise: Moi.... je.
- 16 h 50 kinéraires. 18 h 50 Jan : Des chiffres et des lettres.
- 19 h 15 Emissions régionales. 19 h 40 Le théâtre de Bouvard.
- 20 h Journal.
- 20 h 36 Sécle: Disparitions.

  Katherine et l'asspecteur Ciccolini découvrent l'homme qu'ils racharchons criblé de balles. Nos deux détectives sur les traces des assessins. Un fauilleton médiocre. 21 h 40 Apostrophes.

  Sur le thème « Romans », sont invités : Isabel Allende
- Sur le lineur « Romans », sont unites; Batte Aliente (la Maison des Espeits), Hortense Duftour (le Tournis), Alain Nadaud (Archéologic du zéro), Philippe Dilam (Zone érogène), Bernard Thomas (Aurore ou la génération perdue), Didier Van Cauwelaert (Poisson d'amour).
- 22 h 60 Journal. 23 h Ciné-club (cycle humour) : Papa d'un jour.
- Film américais type national 7. Papar un pour Film américais de H. Langdon (1927), avec H. Langdon, G. Mac Connel, C. Keefe, H. Barrows, F. Raymond (N. Muct).

  L'in employé timide es malheureux recueille une femme enceinte, qui vient de quitter son mari. Il prépare la maissance du bébé, fou de joie comme : Il en étal historie de partie pompaissance du bébé, fou de joie comme : Il en étal historie du refaire commissance ou comme successors ou comme de la comm même le père. Pour faire ou refaire comaissance avec Harry Laugdon, acteur comique et poétique au visage rond et blanc de Pierros. Histoire simple es mélanco-

# TROISIÈME CHAINE: FR3

- 17 h. Tálévision régionale. 19 h 55 Dessin animé : Inspecteur Gadget. 20 h 5 Les jeux. 20 h 30 D'accord, pas d'accord, émission de l'INC. 20 h 35 Vendredi : Je crois que mon voisin est
- fou.
  Magazine d'informations d'A. Campana.
  Fritz Keim habite Hombourg, au chomage depuis sept
  aus grâce à une pension d'incapacité professionnelle. De
  temps à autre son mai de vivre s'exprime un peu trop
  bruyamment. Ses voisins demandent son expulsion. Un
  reportage de la télévision ailemande.
  h 25 Lournel
- Anec les Compagnons de la chanson, Jean Lapointe,
  Brenda Wooston, The Broads, l'Orchestre du Splendid,
  une vidéo de Paul McCartney, Rose Laurens...

  21 h 35 Journal.
  21 h 55 Espace francophone.
  Magazine d'expression française : Bruzelles-Wallooie,
  - création et identité nationale. La création contemporaine à Bruxelles et en Wallonie. 22 h 26 Prétude à la nuit. Quamor, opus 61 en ut majeur, d'Anton Dvorak, inter-prété par le Quatuor Muir de Philadelphie.

### FR3 - PARIS - ILE-DE-FRANCE

- 18 h Magazine du rock : Rocking chair. 18 h 30 Match d'impro. (A l'occasion de la semaine du théâtra.)
- 18 h 55 Gil at Julie.
- 19 h Informations. 19 h 35 Feuilleton : Le trésor des Hollandais.
- 19 h 50 Dessin animé : Gédéon.
- FRANCE-CULTURE

- 14 h 5 Un livre, des voix : « les Quartiers d'été », d'André 14 h 47 Les après-midi de France-Culture : Les inconna de l'histoire (Flavius Arrien), avec P. Vidal-Naquet.
   18 h 30 Femilleton : La chanson des Nibelungen.
- 19 h Actualités magazine. 19 h 30 Les grandes avenues de la science moderne : L'eth-
- nosociologie.

  20 h Enission médicale (en liaison avec TF 1):
  L'éthique médicale.

  21 h 36 Musique: Black and Blue (la musique pour tous, avec H. Renaud).

  22 h 30 Naits magnétiques.

- FRANCE-MUSIQUE
- 14 h 2 Repères contemporains : œuvres de Tutino, Mosca, Testoni...
  14 h 30 Les sufants d'Orphée : Ecole buissonnière.
  15 h L'agrès-midi des musiciens : Le Festival d'Aldeburgh (1976 et après) : œuvres de Britten, Schubert, Mozart

- Mozart.

  18 h 5 L'amprèvu, en direct du studio 119.

  19 h Le temps du jazz : feuilleton « jazz et accordéon » ; intermède ; le clavier bien tempéré.

  20 h Avant concert.

  20 h 20 Concert (cycle d'échanges franco-allemand, émis de Baden) : Symphonie en ut majeur, de Mozart ; Symphonie e 2 en ré majeur. Triple concerto en ut majeur, de Beethoven, par l'Orchestre symphonique du Sudwestfink, dir. M.-W. Chung, sol. K.-W. Chung, violon, M.-W. Chung, violoncelle, M.-W. Chung, piano.

  22 h 20 Les solrées de France-Musique : « Un clin d'œil », ceuvres de Krommer et Enesco; à 23 h 10, Du style sévère à l'emphorie : œuvres de Bach, Webern, Debussy, Durilleux; à 1 h, Musique rurale de Bobème du Sud.

# CANAL PLUS. NE RATEZ PAS LE DEBUT.



Si votre antenne est collective, contactez un des responsables de la gestion de

votre immeuble. Si votre antenne est individuelle, appelez un professionnel de l'antenne. Adressezvous à votre spécialiste habituel, sinon consultez les Pages Jaunes de l'Annuaire.



OFFRES D'EMPLOI 98,44 83.00 DEMANDES D'EMPLOI ..... 25,00 29,65 MMOBILIER ..... 56,00 66,42 AUTOMOBILES ..... 56,00 66,42 

# ANNONCES CLASSEES

is in annial." Interplai T.I.C. ANNONCES ENCADRÉES IMMOBILIER ...... 35.00 42,70 AGENDA ...... 36,00 42.70 Dégressits selon surface ou nombre de perutions.

### OFFRES D'EMPLOIS



# LE GROUPE

CAISSE DES DEPOTS - DEVELOPPEMENT

recrute pour le développement de l'activité de ses filiales dans le domaine des systèmes locaux de communication (câble et télématique)

### **2 INGENIEURS** X.TELECOM....

plusieurs années d'expérience d'ingénierie dans un domaine proche (télécommunications, telématique ou informatique). Une pratique des contacts avec les collectivités locales sers un atout.

e L'un développera les prestations d'études et d'ingénierie technique du Groupe en matière d'équipements et de réseaux de communi Il prendra à terme la responsabilité d'un département à créer. Réf. 29/A e L'autre sera chargé de la conception et de la réalisation d'outils de gestion et d'exploitation destinés aux futures sociétés locales d'exploi-

### **1ANALYSTE FINANCIER GRANDE ECOLE DE COMMERCE**

Dôté d'une grande connaissance des entreprises du secteur de la con cation, ses responsabilités s'exerceront dans ce domaine depuis l'étude et le diagnostic financier jusqu'à la conduite des négociations et la réalisation des prises de participation du Groupe.

Basés à Paris, tous trois participeront à la mise en oeuvre de la politique du Groupe dans ce secteur prioritaire pour son développeme

ser candidature manuscrite avec c.v., photo et prétention (en précisant la référence du poste qui vous intéresse) à AXIAL Publicité, 27, rae Taitbout 75009 Paris, qui transme

### **BORDAS DUNOD GAUTHIER - VILLARS** recherche pour le département SCIENTIFIQUE ET TECHNIQUE

EDITEUR Il (elle) devra : • avoir une formation scientifique ou technique supérieure e avoir une expérience des metiers de l'edition pour assurer, sous le contrôle du responsable d'Edition : - la recherche et l'examen des manuscrits

les relations avec auteurs et conseillers
la mise en fabrication, les bons à tirer, les réé-- la defitinition en collaboration avec le service

de promotion des actions promotionnelles. Ce poste pourra evoluer rapidement vers le poste de "Responsable d'Edition".

Adresser CV a Denise Hirnemann 11, rue Gossin 92543 Montrouge Cedex

### COMPAGNIE D'ASSURANCES recherche pour son Service Contentieux Prime à 92 CLICHY JEUNE LICENCIÉ-EE

EN DROFT RÉDACTEUR-TRICE QUALIFIÉ-EE Bac minimum Ayant expérience dans

Ayant expensions data la branche. Ecrire avec C.V., nº 16, et prétentions sous N° 3,953 à L.T.P., 31, bd Bonne-Nouvelle, 75083 PARIS CEDEX 02.

IMPORTANTE SOCIÉTÉ DE MERCIALISATION D'ENG ET DE PRODUIT LIÉS AUX ENGRAIS

### **PLUSIEURS AGENTS**

Possédant une expérience de la vente de ces produits pour dé-velopper les ventes sur le ter-rain et touts parsonne ayant une expérience administrative ou commerciale dans le

Ad. lettre manusc. C.V. et prét. 4 : RÉGIE-PRESSE 855is, r. Résumur, 75002 Paris. Le comité d'accueil

Fondation du ministère de l'éducation nationals

### **PROFESSEURS ANIMATEURS**

pour centres internationaux. Langue et culture françaises Exp. pédagogique indispensati Peuvent noncomment Peuvent postuler :

— agrégée ;

— certifiés ;

professeurs stagisires, etc.
 Lettres, langues, histoire/géo.
 sciences éco.
 Exercent de prés. dans académie

STAGE RECRUTEMENT ET INFORMATION 4 AU 6 MAI

Pour obtenir dossier candidature écrire ou tél. : Comité d'accueil 17, av. de Choisy, 75843 PARIS Cedex 13 - Tél. : 584-12-55.

BUREAU ÉTUDES AMÉNAGEMENT PARIS, rech, pour son Moertement TOURISME

### CHEF PROJET ETUDES TOURISTIQUES

Ingénieur Grande Ecole ou Universitaire 36 ans, langue anglei Expérience dans domi

Envoyer C.V. et prétentions N° 91,455 Contages Publicité, 20, av. Opéra 75040 PARIS Cedex 01 qui transm.

emplois

régionaux

CONSEIL GÉNÉRAL HAUTE-VIENNE

AVIS DE RECRUTEMENT D'UN **ADJOINT** AU DIRECTEUR DÉPARTEMENTA DE LA PROTECTION CIVILE

Profil souhaité : Personnel masculin 40 ans ;

de plusieurs années dans un 

proximité, depiscaments tre-quents; - Si possible officier de réservs.

Nivesu:

Candidats externes: diplôme de 2º cycle de l'enseignement supé-

riour;

Candidata internee: cadre A de la fonction publique ou des collectivités territoriales Minimum : indice net major

- Minimum: indice net majoré 335, son 8 050 F environ au 1-3-84:

- Maximum: indice net majoré 478, soit 8 830 F environ au 1-3-84.

ADRESSER candidatura avec c.v. AVANT LE 9 AVRIL 1984 à : Monsieur le Président de la Haute-Vienna, 43. avenue de la Libération.

3, avenue de la Libération 87031 LIMOGES CEDEX.

### COMMISSAIRE BUX COMPTES COLLABORATEUR (TRICE) A TEMPS PARTIEL

Fi Taitte V I see I see.

Noveau DECS ou + , pour l'assister dans aus contrôles. Fréquents déplacements province.

Ecrie M. GRÉGOIRE

3, rue d'Edimbourg, PARIS-8\*.

Niveau DECS ou + . pour l'assister dans ass contrôles, friquents déplacements province.
Ecrire M. GRÉGOIRE

3, rue d'Edimbourg, PARIS-8\*.

Sté sectsur énergétique rach.
clams le cadre de son expension

UN ACENT

TECHNICO-COMMERCIAL
Il sera chargé de la négociation et du suivi technico-commerce, des affaires auprès d'une clientièle de professionnels : srchitectes, bureeux d'études, gérants, syndics, organismes de gestion immobilière et promoteurs. Ce poste conviendrait à un joune candidet dynamise,

teurs. Ce poste conviendrat a un jeune canclidat dynamique, syant le goût des contacts, avec première expérience com-menciale. Niveau Bac, 81S. Lieu de travail PARIS. Env. lettre manuscrite et C.V. av. photo à O.S.P. Référ. 389 - 64, rue La Boétie, PARIS-8\* cui transmettre.

### INGÉNIEUR BREVET

Pour reinforcer son équipe, issus des grandes écoles, connaissant la mécanique et l'électronique, cat ingénieur devra bénéficier d'une solide expérience en propriété industrielle, l'englais et l'allemend courants. Merci d'adresser C.V., photo et présentions su :

CABINET CLAUDE RODHAIN
30. r. Le Robrie. 7500S PARIS. 30. r. La Boétia, 75008 PARIS

### LITTRÉ 544-44-45. HAVRE-CAUMARTIN STUDIO A RÉNOVER. 129.000 F. 526-89-04. propositions

diverses Les possibilités d'emplois à l'ETRANGER sont nombreuses et variées. Demandez une mentation sur la revue clalisée MIGRATIONS (LM) B. P. 291.09 PARIS.

HAVRE-CAUMARTIN passage piétonnier, très beau 4 p. + cuis. éq. + office, balc., plerre de t. 1.280.000 F. 347-57-07. L'Etat offre des emplois sta-bles, bien rémunérés, à toutes et à tous evec ou sans diplôme. ST-GEORGES GD 2 P. cuis., bains. BON PLAN. 350.000 F. 526-99-04. Demandez une documentatio ur notre revue apécialisé FRANCE CARRIÈRES (C 16) B. P. 402.09 PARIS.

### DEMANDES **D'EMPLOIS**

CADRE COMMERCIAL 38 ans, 17 ans expérience vents services gestion comprabilité dients. Libre de suite, toutes propositions niveau direction. M. Le Tallec. Téléphone : 357-98-85. F. 44 ans, expérience de divers sectaurs, ribreuses qualités, sans qualif. précises, ch. poste à resp., temps partiel souh. ts sectaurs d'activité, préf. domaine artistique. DESNOYERS,

COUPLE, 50 ans, expérimenté, recherche emploi de gardien-nage. Région indifférente. Téléphone : 606-54-42.

Cadre net. algér., 53 ans. jurist., axp. droits stée et travail gest. pers., sees générx, cherche poste resp. Etud. tt. prop. Ecr. s/m 3117 le Monde Pub., service ANNONCES CLASSÉES, 5, rue dos Italians, 75009 Paris.

### automobiles ventes.

moins de 5 C.V. Collaborateur Citroën vend Visa Club, beige-dalm, novembre 82, modele 83, 15.000 KM, 30.000 F. Tél.: 959-05-31.

de 8 à 11 C.V. Vds FORD Capri 1971, moteu neuf, dir. 5.000 km.

# RUE LABROUSTE 5/6 pièces, 135 m² + 1 chire service, imm. pierre de taille, rivelé, pose. parking, 2° et 3° étage, acc. Prof. libérale. Tél.: 531-12-31, 1≈ arrdt

appartements ventes

L'immobilier

STUDIO 32 m² nsuble luxe, 18° 470000 F Sernerd, 502-13-43.

HOTEL DE TALLARD nur place, 78, rue des Archi 14 à 19 h. 274-16-92 ou le matin, 502-13-43.

3° arrdt

MARAIS, bon investissemen studio, poutres, caractère, tt cft, 182.000 F avec 18.000 cpt, solde comme loyer. 347-57-07.

4º arrdt HOTEL XVII CLASSE

DÉDUCTIONS FISCALES à rénover : 67-109-168 m² MATIMO - 272-33-26. 5° arrdt

NEUF IMMEUBLE TRES **GRAND LUXE** 

RESTE 9 APPARTEMENTS de 3, 4 et 5 PCES et un DUPLEX-TERRASSE Livraison immédiate JARDIN PLANTES

1 et 3 RUE POLIVEAU A partir de 16.000 F le m²

APPARTEMENT TÉMOIN Tous les jours 14 h à 19 h Sauf mercredi et dimanche

6° arrdt

BEAU VOLUME - SOLEIL. SAXE 7 PCES 250 m², 3\* 6 asc., très bel imm., 3 services

8° arrdt

9• arrdt

10° arrdt

**GARE DU NORD** imm. 2 P., 11 cft, 3° ét. 280.000 F. ACOPA. 251-10-80.

11• arrdt

Prop. vend M° Volteire, bei appt, très clair, très calme 80 m², 5° ét., se sec. 470.000. Tél.: 805-84-75.

12° arrdt

FAIDHERBE 2 p., cuis.

w.-c., étage élevé, azcensseur Prix 210.000 F - 325-97-16.

13+ arrdt

M\* CORVISART, maison récente, 190 m², living + 5 chbres, 2 terrasses. 2.200.000 f. 546-25-25.

Près Porte d'Italie

NEUF 7.900 F/m²

Résidence calme
ppartements 86 m², très
and living + loggies. Prèt
reventionné. A.P.L. possible.
200 m métro Bicètre.
Téléphone: 870-01-44.

GOBELINS 3 p. tt eft, bon Prin 405.000 F - 325-97-16.

14° arrdt

PLAISANCE

15° arrdt

Ds bel imm. pierre de t. 2 entrée, cuis., bains ref. A SAISIR, 634-13-18.

A.W.I. Tél. : 267-37-37. R. BUFFON, imm. 17°, style z Nuse Anglais », sédulsant pled-à-terre. Cheminée. 45 m². 495.000 F. 705-31-13.

A.C.O.P.A. 251-10-60. 23 APPTS de STANE 1.100.000 F.
VAL-GRACE STYLE MAIS.:
4 PCES 110 m', 2 bms.
RUE MAITRE-ALBERT LOFT
S/JARDN PRIVE 110 m'.
MONGE 5 PCES, 110 m'.

STUD., 2, 3 P., PARK. Studio à pertir de 322.500 F 2 P. à pertir de 451.000 F 3 P. à pertir de 680.500 P OFFRE EXCEPTIONNELLE 3 P. PRÊT CONVENTIONNÉ à 648.870 F 8 646.870 F BUREAU DE VENTE MARDI - JEUDI - SAMEDI de 14 à 19 heures, Tél. : 575-62-78.

ORDENER (PRÉS) SÉJOUR + CHBRE tt cft + TERRASSE, 8el imm., asc. 360.000. 252-94-94, 504-61-63

19° arrdt Vir HOCHE left 120 m² en tri-

. 20° arrdt Quartier neuf, Imm. récent stand., beau 3 P., refait neuf

92 Hauts-de-Seine

> SENTILLY M-PORTE-D'ITALIE 2, 3, 4, 5 P. SUR JARDINS **PRETS**

teux préférentiels. LISIÈRE DE PARIS

ST-MANDÉ près mairie, superbe duplex 5/8 p. tt cft, belc. sur parc et nue. Prix : 1.000.000 F COGEFIM - 347-57-07.

MARSEILE, 9°, proche foire, misch pet, imm. ripo 2, pre. Résid., park. da pet. imm. ripové, près Pt Mirabosu. Pptaire: 590-86-06.

# immobilier

ANCIENS. NEUFS

CECOGI CONSTRUIT 329 RUE LECOURBE IMMEUBLE GD STANDING 2 ET 3 PIECES P. à partir ..... 709,400 : P. à partir ..... 948,900

RUE DE LA CONVENTION GRAND 3 PIÈCES, 78 m². 650.000 F - 280-28-23. 16° arrdt PRÈS VICTOR-HUGO Pritaire vend dans immeuble p. de taille, restauration soignée, dernier étage à aménager. 3 PIÉCES LIBRES. 2, 3, 4, 5 P. OCCUPÉES. R.C.L. 758-12-21.

BD MURAT (PRÉS) RÉCENT petit 2 P. tt cft. 470.000 F. 322-61-35.

18° arrdt JULES JOFFRIN 3 P. cuis., dche, w.-c., 4º s/r. ismn. p. de taille Prix: 310.000 F. ACOPA. 251-10-50.

Près R. LEPIC, 2 P., cft, 3° ét., plein sud et calme.
Px : 185.000 F T. 266-19-00. **SQUARE CARPEAUX** 

Dans très bel imm., p. de taïle, pptaire, vd 3 P., tt cft, 73 m² + belcon, occupé dame seule. 282-03-50 — 500-54-00. Atelier loft, 2 nivesux, scoles utilitzaires légers : celme, clair, prix innéressant. Direct proprié-taire, 6, rue Coustou, 18°, sur place, vendreci de 11 h à 15 h et semedi de 10 h à 14 h.

P. p. de teille. 250.000
A.C.O.P.A. 251-10-60. JULES JOFFRIN, SUPERSE

2 P. t. oft. 43 m. solell
2 p. t. b. imm.
295.000 F

CECOGI CONSTRUIT Résidence « Mairie du 18° » 53 RUE DU SIMPLON

MONGE 5 PCES, 110 m², 2° ét., asc. Parf. état.
1.100.000 F.
CHAMPS-MARS 5 PCES, 117 m², 2° ét., asc. parf. érat, service. S/AV. BRETEUIL
4 VUE ». 5 Pces 120 m², 4°, asc., bel imm.
LE ST-LOURS 5 PCES 150 m², état neuf. CHARME CARACT.
LA BOURDONNAIS 6 PCES 190 m² (trayaux à prévoir).
BÉGUR 6 PIÈCES 210 m²
BEAU VOLIBME - SOL FIL.

A. DUMAS, 4 P., 95 m², 9° ét., asc., loggia, 15 m², hmn. 74, gd cft, reprise prêt 285.000 F. 12 % sur 15 ans. ALGRAIN. 285-00-69.

**BOURG-LA-REINE** Neut, centre-ville, 200 m RER, 2 P. 52 m² + box. 580.000 F. SPDI, 350-14-80.

Soine-Saint-Denis DRANCY. F4, ds résidence pert. à pert., poss. de locatio de garage. Prix : 320.000 F. Tél. : 831-45-55 (le matin).

Val-de-Marne

CONVENTIONNÉS

45, avenue Jegn-Jeurès. LIVRAISON IMMEDIATE, buresu de vente eur piace kindi, jeudi, vendredi de 14 è 18 h. week-end de 11 hà 13 het de 14 hà 19 h. 546-07-73, 365-03-23.

**Province** 135 km de Paris, meison carac-tera, gd séjour, 2 ch., cuisine équpée, conft. grenier amá-negé, chauff. centr., jardin clos - 2.000 m². T. h.b. : 261-08-86.

# information

DU STUDIO AU 8 PIÈCES SÉLECTION GRATUITE PAR ORDINATEUR Appeler ou écrire : Centre d'information PNAIM de Paris-Ile-de-France LA MAISON DE L'INMODELLER

appartements achats

27 bis, avenue de VILLIERS, 75017 PARIS - 227-44-44.

**GROUPE BORESSAY** rech. pour DIPLOMATES APTS 150 à 250 m² ACHAT OU LOCATION Rive Gche, 8°, 18°. Neuilly. Tél. : 624-93-33.

Sté rech. sur Paris, dans bon imm. ancien ou récent, trutes surfaces evec cht ou à rénover. Prix élevé accepté si justifié. Tél.: 355-72-84. Rech. urgent 110 à 135 m² Paris préfère 5°, 6°, 7°, 14°, 15°, 16°. PAIE CPT chez no-teire. 873-67-80 même le soir.

Jean FEUILLADE, 54, ev. de La Motte-Picquet, 15-, 568-00-75, Pele comptant, 15--7° arritt APPARTEMENTS grandes surfaces et IMMEUBLES, MÊME OCCUPES.

LITTRÉ 544-44-45 ech, or clientèle internat dans quartiers résidentiels

HOTELS PARTICULIERS

APPARTS 4 A 8 PIÈCES

PIED-A-TERRE,
PAIEMENT COMPTANT.

locations non meublées

offres SORTE M- MARCADET

Imm. récent, grand 3 P., tt cft, parkg, 3.600 F. C.C. Vendradi 17-18 h 30. 8&t. D, 6° ét. asc., 6, ALLÉE D'ANDREZEUX. Les PARTICULIERS ont DES LOGEMENTS A LOUER Nombreuses LOCATIONS Garanties disponibles.

OFFICE DES LOCATAIRES
Téléphone : 296-56-46.

non meublées demandes

Paris POUR LOGER cadres et ensemble personnel muré, IMPORTANTE SOCIÉTÉ ELECTRONIQUE rech. appts, ppté, pav. Paris et environs. Px indifférent. 504-80-00,

(Région parisienne) Etude cherche pour CADRES villes tres banl., loyer garanti, Tél.: 889-88-86 - 283-57-02.

locations meublées demandes

Agence s'abstenir. Ectire sous le 1º T 044.962 M RÉGIE-PRESSE 85 bis, r. Résumur, 75002 Paris. Paris SERVICE AMBASSADE
Pour cadres mutés Paris
rech. du STUDIO au 5 P.
LOYERS GARANTIS par Svés
ou Ambassades. 285-11-08.

### immeubles EXCEPTIONNEL PARIS-9

Immauble neuf, arrère prin-cipal 6 étages, (1.000 m²) + r.-de-ch. + 3 aous-soi de parking. Location pure. Rech. d'un seu locataire, réf. exigée. Tél.: 720-14-32 ou écrire à PROMOPRESS 66. Champs-Eyades 75008 PARIS.

Sté achète pour son propri-compte immeubles en état o avec travaux, libres ou occupé même loi de 1948, Solution immédiate. 355-72-94. pavillons

CLAMART CENTRE s/560 m² Super pavillon, récent, piscin it maison second 245 m² hab 2.100.000 F. Locations **PAYILLONS** JUSCUFA 120 KM DE PARK SÉLECTION GRATUITE PAR ORDINATEUR Appeler ou écrire : Cantre d'information FNAIM de Paris ille-de-Franci LA MAISON DE L'IMMOBILIER 27 Ne presente de Willer

27 bis, avenue de Villiers. 750 17 PARIS. T. 227-44-44 de campagne

**YPORT (76)** à 500 m de la mer Vds Maison
S. à manger, culaine, 2 chbres
au 1", s. d'osu, 1 chbre mansardée, grenier aménagé, caliler
+ gde cave, possibilité rentrer
5 voitures, 550 m' terrain.
T. (6) 896-38-29 à p. de 18 h.

(61) RÉGION DE L'AIGLE

Puis-je devenir propriétaire d'un logement neuf en région parisienne? la réponse au .

**Centre Information Logement** Le service d'information gratuit le plus complet pour les lagements neufs en Région Parisienne

525.25.25

### villas

Le Constructeur

\$ 850,000

SOTHEBY'S

INTERNATIONAL

REALTY

155, Worth Avenue, Palm Beach, Floride 33480. Teléphone : 305/658-3555.

VAR, MAISON à VENDRE de 100 m² dans 6.000 m de pinàde surplombent le mer avec tennis, en copropriété de 5. Prix : 780.000 F Téléphone : (8) 907-61-38.

**VAUX-SUR-SEINE** 

appontament privé s/Seine. Très belle mais. 750 m² habita-bles, pouvent être divisés as 2 gdes mais. Perfeit état, cherme, carachère. 3.360.000 F. Exclusivité. Agence ROYALE, 860-14-60.

RUER.
PARC DE LA MALMAISON
telle maison, dépandances, jar-fin 1:000 m², bord rivière.
GARSI: 557-22-88.

BRUNOY Belle pppé de style très bon état, 10 p. 300 m², parc 1.900 m², résidentiel. ALGRAIN: 285-00-59.

SOLOGNE

A VENDRE BONS TERRIT. DE CHASSE de superficie varieble, avec ou sans étaings et bêtments. Ecr. nº 202332 à AGENCE HAVAS,

8.P. 1518 45005 ORLEANS CEDEX.

LES ANDELYS

CHATEAU + FORĒT

Michel Bernard: 502-13-43.

Te privée s/3.000 m²

vous propose de réaliser ensemble votre résidence dans une des plus belles région de France (Le Luberon) Renseignements, documentation gratuite DOHEM - Le Louvier - Sainte Croix à Lauze 04110 REILLANNE - Tel. : (92).76.46.16

STE-MAXIME Vue panorami-que, GOLFE ST-TROPEZ, ville 7 P., jard. Poteire, 590-86-06. propriétés **CARAIBES** 

78 - RENNEMOULIN
TRES BELLE MAISON
Réception + 6 chambres,
2 bns, gar., s. de jeux, jard.
1.500 m². Prix 1.500.000 F.
GARSI - 567-22-88. KIA ORA COTTAGE fermettes Mustique, St-Vincent

Sur de privée exclusive CREDIT 100 % YONNE 185 KM SUD PARIS Fermette caractère 6 p., dé-pend., 2.400 m². 220.000 F. THYRAULT-ST-FARGEAU 3 chembres, sur parc paysager hourient de 1,75 acre bordé per environ 100 mètres 89170. Tél. (86) 74-08-12, après 20 h (38) 31-13-83.

de campagne HAUTE-MARINE, 15 km Colombey mason 6 P., 130 . Cft dépend. jard., 600 m. Clos. Px : 360.000 F Tél. vendeur 16 25 96-20-18.

Meison neuve, 90 m² babk., grand living, cuisine aménagée, 3 chambres, garage, terrain 2.500 m², Région Blots, MOREL, 1861, ras du Gué, Mont-près-Chambord, 41250 Bracleux.

domaines

Achite
PROPRIETE DE CHASSE
SOLOGNE
Ecr. Nº 202331 à: ORLET,
136, av. Charte-de-Gaufle,
92200 NEUILLY-S/SEINE.

SOLOGNE

Ppté 90 ha bois, terres, 2 étangs. DEMEURE rustique 8 P., prestations luxe + R.V. chasse, garderie. Autre belle ppté 172 ha clos, bois, terres, 3 étangs, pavil maître 9 P. + bat. ferme, garderie. Autres pptés : 200, 350 et 600 ha. CABRET LA SOLOGNE 41200 ROMORANTIN, Tél.: (54) 76-02-92.

terrains Propr. vd TERRAIN 10.000 and constructibles, 16 km d'AIX-en-PROVENCE, direct. Nice.

viagers Libre Meudon près Observe toire, imm. récent pierre de 1: 2/3 p., gd balc., soleil, paré Cpt 240.000 f + 3.600/mole Viagers CRUZ 286-19-00.

Etude LOOEL, 35, bd Voltaire, PARIS XIII. 761. 355-61-58. Spécialiste viagers. Expérience,

# EURE Vds prop. it cft, cust, sej., 3 ch., s. de bna, garage, terr. arb. 3.300 m² bordê riv. arb. 3.300 or² bordê riv. Têl. : (32) 32-80-07. Immobilier d'entreprise et commercial

bureaux

Ventes BON XVII BUREAUX DE PRESTIGE Locataires de qualité. Prix . . . . . 3.500.000 | Loyer . . . . 300.000 | ou 4.000.000 libre - 768-12-21

CREATEURS d'entreprise! utio à Paris el Pro SIÈGES SOCIAUX bilds, secreti., 166 CONSTITUTIONS STES

ASPAC 293.60.50+ DOMICILIATION

CHAMPS-ÉLYSÉES/BOULOGNE à partir 120 F HT/mois SIÈGES SOCIÉTÉS LOCATION BURX MEUBLÉS PERMANENCE TEL ELEX, SECRETAR., CONST. STES PARIS FLASH BUREAUX 825-11-90

bureaux DOMICILIATION **IMMÉDIAT** DANS LE 16

tions R. C., location neux, télex. 651-29-77, en permenence.

Constitutions de sociétés et tous services 355-17-50. locaux commerciaux

VOTRE SIÈGE SOCIAL

Ventes PANTHEON AFFAIRE A SAISIR
Local octal TTE PPTE
270 m² ENVIRON
ACEMENT EXCEPTIONNEL
URGENT. 634-13-18.

fonds de commerce

Ventes

MONTPELLIER Centre, rue piétonne bourique 40 m², am bourique 40 m², Lus, 1= ét, : 250 m². Le tout divisible. Tous commerces. Priz Bevé. LLT. (67) 56-52-92. And the second s

---1.0 grantia. \_44 **44** 

1.75 . . . ---\* 7 % ئىن<sup>ى د</sup>ادا -. - -. Gartes ---

· 🛶 🐞

20 196 --- I 🗸 🎒 2014 Million and the state of ---166 Adda Sales 1 10 an a Sympton . 19 👼 5 1780 - N 🛥 

THE RES

and State

. usu 🙉

. 4 \*

12.F

∍.

51...:

-Accident

CH,

SOFFRES D'E! Chaque mercres Thes MAX. CASS. te dans le 11 Monces du Herais in document de s cadres des vovas anales ou inter utent.

the chez les muse

THE COMMANDE & EMPLOY

The last parties and the last parties THE PERSONAL PROPERTY.

7 PR. 13 4-3 P. 15/38

A PARTY

100

37 W 1

11

The second of the second

deline the p

The last

Signal State of the State of th

والمشار المعالية المسترة

Della Tipologia

.25.25

mercredi 28 mars, en fin d'après-midi, à Metz, par le défilé dans le calme et sous la pluie de huit à dix mille mineurs de fer et sidérurgistes, réunis à l'appel unitaire des syndi-cats CGT, CFDT, CFTC, CGC et FO, dont une banderole ouvrait le cortège. Auparavant, de nombreuses opérations villes mortes ont été bservées tant dans le sud que dans nord de la Meurine-et-Moselle. En outre de la Medithe-et-Mosche. En outre, l'apper à la grève a été lar-gement suivi par les sidérurgistes, allant de 100 % à Pompey et à Neuves-Maisons, à 75 % à Sacilor Gondrange, 80 % à Jœuf, 15 % à la Sollac et 75 % dans les mines de fer.

Bien qu'importante par le nombre de ses participants, la manifestation de l'après midi a nettement traduit une mobilisation crispée des sidérurgistes lorrains, face à l'incertitude pesant encore sur l'avenir de chaque site, la sanvegarde de l'un pouvant passer par la fin de l'intégrité de l'autre. Souveat pris comme cibles des slogans, MM. François Mitterrand et Pierre Mauroy ont été, à de nombreuses reprises, mis en face des promesses qu'ils firent notamment à Longwy.

« A l'heure des choix décisifs, plus que jamais la CGT est décidée à tout faire pour s'opposer à tout nouveau démantèlement et déclin », a lancé, lors du meeting de clôture, M. André Sainjon, secrétaire géné-ral de la fédération de la métallurgie CGT. Pour sa part, M. Richard Stawiarski, secrétaire général de la métallurgie lorraine CFDT, ajoutait: « Avant la négociation sociale, il est indispensable en Lorraine de fortifier le tissu industriel et de créer des emplois ; nous ne voulons pas d'emplatre sur une jambe de bois. » M. Rode, secrétaire FO, estimait que la sidérargie française était la victime des incohérences des gouvernements successifs » et, tout comme la CFTC et la CGC, se disait prêt à l'action en cas de

La dispersion se faisait vers 18 heures, sans aucun autre incident notable que le déronlement de fils de fer par les sidérurgistes de Neuves-Maisons (1). Ces derniers se sentant particulièrement menacés l'intérieur de la cour.

Nancy. – La veillée d'armes des par les décisions ministérielles, démraistes lorrains s'est traduite, furent d'ailleurs les seuls à faire précéder leur délégation d'engins venus de leurs usines et transportant plusieurs tonnes de fil de fer

### Accident mortel sur l'autoroute A-31

Ces mêmes sidérurgistes avaient bloqué, tôt dans la matinée, les autoroutes A-31 et A-33 à proximité de Nancy. Des barrages de fil de fer sont à l'origine de deux accidents graves, dont un mortel. Sur l'A-33, un automobiliste a percuté le poids lourd se trouvant devant lui, qui venait de freiner brusquement devant un barrage de fil de fer. Grièvement blessé, le conducteur put être évacué vers le CHU de Nancy-Brabois proche.

Ce ne fut pas le cas sur l'A-31

entre Toul et Nancy, où, dans les mêmes conditions, la camionnette conduite par M. Gilbert Araboup, trente ans, allait s'encastrer sous le poids lourd ayant brusquement freiné devant lui. Les sapenrspompiers, venus porter secours, an sé, ne purent obtenir la levée des barrages pour l'ambulance et le véhicule de désincarcération. Ce n'est qu'une heure plus tard que M. Gilbert Araboup put être trans-porté à l'hôpital Saint-Julien de Nancy, où il décédait peu après. Estimant que cette mort pouvait être due au retard pris par les secours, les médecins ont refusé de délivrer le permis d'inhumer, alors que dans un communiqué, les sapeurs-pompiers de Nancy déclaraient notamment que leur intervention avait fait l'objet « d'une véritable obstruction aux secours . Le parquet de Nancy a décidé le 29 mars au matin d'ouvrir une information judiciaire pour recherches les causes exactes de la mort de M. Araboup.

### JEAN-LOUIS REMER.

 Rassemblés vers 23 h mercredi devant la matrie de Longwy-Bas, une trentaine de sidérurgistes d'Usinor-Rahon ont enfoncé les grilles extérioures d'une succursale de la Banque de France et ent dérouié un feuillard à France et ont déroulé un feui

### CAEN: Un coup de semonce

De notre correspondant

situation, les organisations syndi-cales et les étus locaux ont manifesté en ordre dispersé, mercredi 28 mars, leur opposition à l'implantation d'une acièrie électrique qui se sub-stituerait à l'actuelle fillère fonte de la Société métallurgique de Nor-mandie (SMN), fihale du groupe Sacilor. Environ quatre mille manifestants divisés en trois cortèges sont descendus dans les rues de la capitale bas-normande.

Rassemblés à 8 h 30 devant le poste numéro un de l'usine de Mon-deville, les salariés avaient le choix entre deux défilés : celui de la CGT et des élus communistes qui appe-laient à une visite de l'« outil de travall », malgré l'interdiction judiciaire prononcée la veille en audience de référé par le tribunal, que plus d'un millier de personnes se décidaient à suivre ; celui de l'intersyndicale CFDT, CFTC, CGC qui, au même moment, s'ébranlait pour rejoindre le centre ville, où les principanx sièges des services publics (préfecture, trésorerie générale, poste principale, centre administra-tif, gendarmerie...) étaient rendus inaccessibles. Participaient à cet imposant regroupement d'environ trois mille personnes les élus socialistes, de nombreuses sections inter-professionnelles de la CFDT et une petite délégation de FO.

Devant la préfecture et l'hôtel du département pour un bref meeting vers 9 h 30, un troisième cortège, mené par des élus de l'opposition avec à leur tête Ma Jean-Marie Girault, sénateur-maire (UDF-PR), voulut franchir le barrage de la CFDT pour déposer « une motion de soutien aux travailleurs de la SMN - sur le bureau du préfet de région. • La rue n'est pas la propriété de la gauche. Depuis sept ans je me bats pour le maintien de l'emploi à la SMN mais l'intersyndicale nous a volontairement ignorés. Alors j'ai monté seul mon opération, appelant la population à se solidariser et les commerçants à baisser leurs rideaux de fer le 28 mars ., déclarait M. Girault.

De fait, l'. opération ville morte » a été totalement suivie durant la matinée. Mais la pepulation (plus de 120 000 habitants) s'est contentée de rester chez elle.

Cherchant à briser le passage, les quelque cent cinquante élus ceints de leur écharpe tricolore ont été molestés et arrosés de plâtre. L'un d'eux, M. Charles Beaumont, cinquante-quatre ans, unique ouvrier (retraité de la SNCF) du conseil municipal de Caen, a reçu un

Caea. - Malgré la gravité de la l'ouverture de l'arcade sourcillière tuation, les organisations syndipar définition a commis une faute extrêmement grave, et je ne baisserai certainement pas ma culotte devant de tels syndicalistes. > rai certainen « Nous sommes passés, affirme M. Girault, sans répondre aux pro-vocations des voyous commandités par la CFDT et sans que l'océan des forces de l'ordre enfermées dans la préfecture nous ait ouvert le che-

Pour sa part, M. Guy Robert, secrétaire de l'union régionale CFDT, estime que la tentative de récupération politicienne de M. Girault et de ses amis a été un

échec ». Jusqu'à 15 h 30, la manifestation intersyndicale bloquait les quatre ponts qui enjambent l'Orne dans le centre ville, empêchant ainsi toute circulation d'une rive à l'autre. Pendant ce temps, le cortège de la CGT quittait l'usine pour se rassembler devant l'Union patronale. La dislocation prononcée, un groupe de manifestants pénétrait dans les locanx après avoir défoncé la porte. Mobilier et documents furent renversés et jetés par les fenêtres. La CGT a jugé cet incident « bien minime », comme le « résultat d'une légitime colère des travailleurs face au diktat européen et à la casse de notre industrie par le patronat ».

An total, plus de quatre mille manifestants devaient participer à cette journée d'action. Un véritable coup de semonce en ordre dispersé.

### BERNARD LEBRUNL

• Manifestation de sidérargistes d'Usinor Trith-Saint-Lêger. Une cinquantaine de sidérurgistes du train universel (TU) d'Usinor Trith-Saint-Léger, près de Valen-ciennes (Nord), ont barré pendant une heure, mercredi 28 mars, à midi, le carrefour de l'université de Valenciennes pour protester contre l'implantation éventuelle d'un nouveau train universel par Sacilor à Gandrange, en Lorraine, qui entraînerait, selon eux, la fermeture du train de Trith en 1990.

A l'appel de la CFDT, les manifestants ont barré la route de 12 heures à 13 heures avec des pueus enflammés, distribuant des tracis à la population dans lesquels ils affirment : - Jamais nous n'accepterons la fermeture organisée du train universel de Trith en 1990 comme cela se présente. Le gouvernement sait pertinemment que Gandrange est une erreur. Il va certainement le décider quand même. Il faut l'en empêcher par la force s'il le faut », conclut ce tract.

### La révision du Plan acier

(Suite de la première page.)

M. Max Gallo, qui commentait les décisions à l'issue du conseil des ministres, a indiqué que ce nouveau plan se soldera par la suppression de vingt mille emplois environ d'ici à Une somme de 500 millions de

francs est prévue pour SACILOR pour aider à la création de nouvelles entreprises dans les bassins touchés. Réviser le plan acier était devenu indispensable. Le pays ne pouvait plus se permettre les déficits de-

venus gigantesques de cette industrie qui privent les autres secteurs en particulier l'électronique - de fonds publics si nécessaires. USI-NOR et SACILOR out perdu 10 milliards de francs en 1983, et la note globale pour l'État, en comp-tant le coût des préretraites et les frais financiers accumulés, approche sans doute les 15 milliards. Il fallait en sortir. Le plan de 1982 ne permettait plus, avec l'effondrement du marché observé depuis, de voir un jour le bout du tunel. Le déficit devenait « structurel », comme dans le charbon. Membre de la Communauté européenne du charbon et de l'acier (CECA), la France ne pouvait déroger à la règle communau-taire qui impose un retour à l'équilibre, en 1986, des sidérurgistes européciis.

En réalité, la France - mais elle ne sera probablement pas seule dans ce cas - ne pourra y parvenir. Il est trop tard. Il aurait fallu réviser le plan dès l'an passé. Un an (au minimum) a été perdu, et le retour à l'équilibre est fixé cette fois-ci pour

Reste que les décisions, qui viennent d'être prises, et qui marquent la détermination du président de la République risquent de provoquer des réactions très vives en Lorraine, la région la plus touchée par cette révision du plan acier

### ÉRIC LE BOUCHER.

I e rroisième anniversaire de la société Emmaüs. - M. Bérégovoy. ministre des affaires sociales et de la solidarité, devait recevoir ce jeudi 29 mars dans l'après-midi les associations de lutte contre la pauvreté, afin de « vérifier les conséquences des décisions gouvernementales sur le terrain », comme il l'a annoncé. mercredi 28 mars, lors d'une visite à la première cité de transit de la société HLM-Emmatis, à l'occasion do trentième anniversaire de la fondation de la communauté de chif-

### LA COMMISSION EUROPÉENNE APPROUVE LE PLAN DE RESTRUCTURATION BELGE

La Commission européenne a approuvé le 28 mars le plan du gouvernement Belge d'aide à la sidérurgie. L'entreprise Cockerill-Sambre recevra 51,2 milliards de francs belges soit 7,7 milliards de francs français, destinés à convertir ses dettes en capital. Le plan industriel prévoit une réduction de la capacité de production de 7,1 à 4 millions de tonnes avec la fermeture de deux aciéries sur quatre et la suppression de 7 900 emplois dans les deux bassins de Liège et de Charleroi d'ici à 1986 sur les 23 000 de l'entreprise.

Le plan social prévoit une réduction des salaires de 10 % actuellement en négociation entre la direction et les syndicats.

Les plans de restructuration des sidérurgies belge et luxembourgeoise sont concertés en vertu d'un accord passé entre les deux pays au début de cette année. L'Arbed, entreprise du Grand-Duché, se spécialisera dans les produits longs et Cockerill-Sambre à Liège dans les produits plats.

### le groupe sidérurgique PUBLIC ITALIEN ITALSIDER A PERDU 6 MILLIARDS DE FRANCS EN 1983.

L'entreprise sidérurgique Italsider, filiale du groupe public IRI, a perdu l'an dernier 1 267 milliards de lires (environ 6 milliards de francs) contre 1044 milliards de lires en 1982. Les amortissements et les frais financiers, qui ont représenté 30 % du chiffre d'affaires, et la baisse de la consommation d'acier italienne sont responsables de cette dégradation.

Le groupe propose de réduire son capital de 3 157 millions de lires à 1907 milliards de lires avant de faire appel à son actionnaire pour le porter à 3 171 milliards de lires.

Le groupe escompte une amélioration de ses ventes en 1984, mais s'inquiète des tensions sociales liées à la fermeture de l'usine de Cornioliano et aux retards de mise à feu des hauts fourneaux de Bagnoli. -(AFP.)

### **AGRICULTURE**

### LE COMITÉ D'ACTION VITI-COLE DÉMENT ÊTRE A L'ORIGINE DE L'INCENDIE DU CENTRE DE RÉGULATION TÉLÉPHONIQUE DE MONT-PELLIER

Trente mille circuits téléphoniques internationaux et nationaux, contenus dans un centre de régulation des câbles souterrains des PTT ont été détruits par un incendie volontaire, dans la nuit du 27 au 28 mars à Assas, pres de Montpellier (Hérault). Cet attentat a été « signé » par des inscriptions relevées sur place : « CAV : bonjour les dégâts ! •.

Le Comité d'action viticole (CAV) de l'Hérault a démenti être à l'origine de cet - incendie crimi-nel -, et son président, M. Jean Huillet, a déclaré que « le CAV n'a jamais donné ce genre de consigne. Dans ce cas-là, les limites du raisonnable ont été dépassées. •

:20

Le trafic téléphonique, sérieusement perturbé, a toutefois pu être rétabli en fin de journée, après un important retard dans les communi-

# CHAQUE MERCREDI **LE PANORAMA** DES OFFRES D'EMPLOIS CADRES

Chaque mercredi, « Emplois Cadres » publie une sélection des offres d'emplois destinées aux cadres, parues la semaine écoulée dans le Monde, plus une sélection d'annonces du Herald Tribune.

Un document de synthèse indispensable aux cadres qui voyagent et aux entreprises nationales ou internationales qui les recrutent.

| En vente chez les m                                        | archands de journaux : 6 l                                                    |
|------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------|
|                                                            | ·····×                                                                        |
| BON DE COMMANDE « 1                                        | implois Cadres » numéro :                                                     |
| Nom                                                        | _ Prénom                                                                      |
| Adresse                                                    |                                                                               |
| Code poetal                                                | Ville                                                                         |
| Nombre d'exemplaires                                       | × 7 F (train do port inches)                                                  |
| Commande à faire parvagair avoc votre<br>S, rue des italie | règisment en Monde, Service de la vente au manyées<br>na 75427-PARIS CEDEX 09 |

Votes communic vous perviendes dans les plus breis défeis

# **FAITS ET CHIFFRES**

### **Affaires**

a Préval : le tribunal de com merce de Paris déboute la SCPP. -La Société de collecte des produc-teurs Préval (SCPP) avait présenté au tribunal de commerce de Paris une demande reconventionnelle pour la nomination d'un administrateur ad hoc, dont la mission aurait été de veiller à la sauvegarde des intérêts minoritaires, et le tribunal l'a déboutée. La société Préval reste donc dans le giron de l'Union laitière normande (ULN). Rappelons que la cour d'appel de Paris a rendu le 12 mars dernier un arrêt qui s'opposait à ce que la SCPP prenne le contrôle de la société Préval, détenu par le groupe coopératif ULN pour le céder ensuite au groupe privé Bes-nier (le Monde du 14 mars).

• Grande-Bretagne : le chantier naval d'Etat Scott Lithgow vendu.

Le gouvernement britannique a approuvé, le 28 mars, la vente du chantier naval Scott Lithgow (appartenant à l'Etat) à une nouvelle compagnie privée, créée spécialement en vue de cette acquisition par le groupe britannique Trafalgar House et l'entreprise anglo-française Howard Doris. Le chantier, situé en Ecosse à Greenock, était menacé de faillite à la suite de l'annulation de deux commandes de plates-formes pétrolières, dont l'exécution avait plus de deux années de retard. - (AFP.)

• RFA : fusion des chantiers navals Vuikan de Brême et Hapag-Lloyd de Bremerhaven. - L'assemblée extraordinaire des actionnaires des chantiers navals Vulkan de Brême a accepté, le 28 mars, la fusion de leur société avec les chantiers Hapag-Lloyd (réparation de navires) à Bremerhaven, pour faire face à la crise mondiale de ce secteur. Les actionnaires ont voté l'angmentation de 10 millions de

deutschemarks du capital social des chantiers, qui atteint maintenant 88 millions de deutschemarks. ~

 Volkswagen supprimeralt
 13 000 emplois en RFA d'ici à
 1987, selon les syndicats. — Selon 1G Merall, syndicat de la métallur-gie, la direction de Volkswagen sup-primerait 13 000 emplois d'ici trois ans dans ses six usines de République fédérale d'Aliemagne où sont employées actuellement 118 000 personnes. – (AFP.)

### Energie

• Etats-Unis : le Sénat rejette une proposition de loi interdisant les fusions de grandes sociétés pétro-Bères. - Le Sénat a repoussé, le 28 mars, par 57 voix contre 39, une proposition de loi déposée par le nateur Bennet Johnston, visant à interdire pendant un an toute fusion parmi les cinquante premières sociétés pétrolières américaines. Mais le Sénat a chargé trois de ses commissions d'étudier l'impact économique et fiscal de ces fusions. Les conclusions de ces études seront remises le le juillet. Cette proposi-tion de loi était liée à la multiplication récente d'opérations spectaculaires de rachat en Bourse dans le secteur pétrolier.

### Étranger

**GHANA** 

• Dévaluation du cedi. - La monraie du Ghana, le cedi, a été dévaluée de 14,3 %, sa valeur revenant de 0,0333 dollar à 0,0286 dollar. Pour sa part, le dollar vaut désormais 35 cedis contre 30 cedis précédemment. En octobre 1983, il avait déjà été dévalué à la suite de négociations avec le FMI. A l'ave nir, la parité de la monnaie gha néenne sera révisée périodiquement, a indiqué le secrétaire aux finances, M. Kwesi Botchwey. - (Agefi, Reu-

mars. - Le coût de la vie en RFA s'est accru de 0,1 % seulement en mars, contre 0.3 % en février, selon les chiffres provisoires du Bureau fédéral des statistiques, calculés sur la base des Laender les plus représentatifs. Toutefois, en un an, la hausse des prix de détail s'est établie à 3,3 %, contre 3,1 % en février et 2.9 % en janvier.

<u>RFA</u>

• 0,1 % de hausse des prix en

 Redressement de la balance des paiements courants. - La halance des paiements courants s'est redressée, en février, en Allemagne fédérale, enregistrant un excédent de 1,3 milliard de deutschemarks, après un déficit de 0,5 milliard en janvier. Ce résultat est dû au fort excédent de la balance commer-ciale, qui a été de 4,85 milliards de deutschemarks en février, contre 1,94 milliard en janvier.

# LE MARCHÉ INTERBANCAIRE DES DEVISES

|   |            | COURS   | DU JOUR |    | U.T. | NUS  | •            | L          | DEU.  | · Mal | A3           | =      |                   |
|---|------------|---------|---------|----|------|------|--------------|------------|-------|-------|--------------|--------|-------------------|
|   | }          | + bes   | + haut  | R  | p. + | 06 d | <b>έρ.</b> – | R          | φ. +: | on c  | έφ. <u>-</u> | Rep.   | tou siép. –       |
|   | SE-U.      | 7,9140  | 7,9178  | +  | 120  | +    | 149          | +          | 255   | +     | 296          | + 64   |                   |
| ł | Scen       | 6.1916  | 6.1948  | +  | 168  | +    | 139          | <b>}</b> + | 219   | +     | 261          | + 52   |                   |
| l | Yez (100)  | 3,5409  | 3,5439  | +  | 165  | +    | 182          | <u>l+</u>  | 373   | +     | 398          | + 1190 | + 1164            |
|   | DM         | 3.6818  | 3,0838  | +  | 169  | +    | 179          | <b>]</b> + | 362   | _+    | 379          | + 101  |                   |
| 1 | Florin     | 2,7290  | 2,7369  | +  | 136  | +    | 147          | ] ÷        | 293   | +     | 310          | + 85   |                   |
| ı | F.B. (190) |         | 15,8614 | Ž. | 1    | +    | 80           | +          | 55    | +     | 297          | + 27   |                   |
| ł | F.S.       | 3.7282  | 3,7233  | +  | 262  | +    | 278          | ) +        | 555   | +     | 579          | + 158  | + 1664            |
| ı | L(1000)    | 4.9333  | 4,9367  | ~  | 189  | _    | 16I          | l –        | 383   | _     | 339          | - 114  | - 1033            |
| ł | £          | 11.5149 | 11,5248 | +  | 333  | +    | 378          | +          | 784   | ÷     | 772          | + 1970 | 6 + 21 <b>8</b> 5 |

### TAUX DES EURO-MONNAIES

| TAUX DEU ZUNG MUNUNG |             |              |                |            |         |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|----------------------|-------------|--------------|----------------|------------|---------|--|--|--|--|--|--|--|--|--|
| SE-U 10 5/8          | f1 10 :     |              | 10 5/16 10 11/ |            | 11 1/16 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| DM 5 3/8             | 5 3/4 5 5   | 5/16 5 11/16 | 5 3/8 5 3/     | 4 5 5/8    | 6       |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Flacia 5 7/8         | 6 1/4   5 1 |              | 5 15/16 6 5/   |            | 6 3/8   |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| F.R. (100) 11 1/4    | 13 3/4 12 1 | 7/8 12 5/8   | 11 5/8 12 3/   | 8 11 5/8   | 12 3/8  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| P.S 13 7/8           | 15 1/8 3    | 1/2 3 7/8    | 3 9/16 3 15/   | 16 3 11/16 | 4 1/16  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| L(100) 9 1/2         | 12 1/2 16   | 1/2 17 1/2   | 16 1/2 17 1/   | 2 17       | 17 7/8  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| £ 8 1/2              | 8 7/8 8     | 5/8 9        | 8 5/8 9        | 8 7/8      | 9 1/8   |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| F 4                  | 22 1/2 22   | 179 12       | 12 2/2 12 2/   | שניב מנוס  | 16 1/4  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

12 1/2 12 1/2 13 13 3/8 13 7/8 14 3/4 15 1/4 Ces cours pratiqués sur le marché interbancaire des devises nous sont indiqués en ée per une grande banque de la place.

# Bataille pour les 35 heures en RFA

tion européenne des métallurgistes, dont font partie FO et la CFDT, prépare une manifesta-tion pour le 30 mars, le conflit sur la semaine de 35 heures semble se durcir en République fédérale d'Allemagne, alors qu'expire l'ultimatum du

Tandis qu'à Paris la Fédéra-

29 mars adressé par l'IG Metall, la principale centrale ouvrière ouest-allemande (2,5 millions d'adhérents), aux représentants du patronat (le Monde du 29 mars) sans qu'aucun compromis eût été

Bonn. - « Non. non et non! Jamais! Ni les 35 heures, ni les 36 heures, ni les 39 heures et demie! - Ainsi s'exprimait, ces jours derniers, à Stuttgart, Herr Doktor Peter Wilfert, l'un des leaders de l'association patronale de la métallurgie du Bade-Wurtemberg.

- Négocier sur cette affaire n'aurait aucun sens, reprenait notre interlocuteur, car nous sommes totalement opposés à toute réduction, si minime soit-elle, de la durée du travail hebdomadaire. En revanche, nous sommes prêts à soumettre à l'IG Metall nos propres propositions. Par exemple : l'aménagement du temps de travail, les horaires «flexibles», le travail à temps par-tiel, voire la préretraite. Pour le reste, nous en resterons aux 40 heures, et aucun compromis n'est possible. - Au mur de son bureau. situé Hölderlinstrasse, non loin des isines Mercedes, une affiche blan-

# **AFFAIRES**

En raison d'une forte demande

### LA 205 PEUGEOT SERA AUSSI FABRIQUÉE A SOCHAUX

Le succès de la 205 a obligé Peugeot à accroître la cadence de production de 150 unités par jour et de faire fabriquer ces automobiles à Sochaux. La cadence de production prévue pour la 205 en mai est de 1650 véhicules par jour, dont 1050 à Mulhouse, 300 à Poissy et 300 en Espagne, à Villaverde.

En septembre, grâce à la mise en place de moyens de production à Sochaux, cette capacité sera portée à 1800 véhicules par jour.

Selon la direction de Peugeot, les commandes ont atteint en mars un niveau - exceptionnellement élevé-avec près de 2700 voitures par jour, dont la moitié à l'étranger. Ce succès se traduit par un délai de quatre mois pour la livraison d'une ersion diesel ou GTI.

### LES PAYS MEMBRES DE L'AGENCE INTERNATIO-NALE DE L'ÉNERGIE VEU-LENT AMÉLIORER L'UTILI-**SATION DE LEURS STOCKS**

Le conseil directeur de l'Agence internationale de l'énergie, réuni le 28 mars à Paris, a demandé aux experts des pays membres (les pays de l'OCDE moins la France, l'Islande et la Finlande) d'étudier les moyens pratiques d'améliorer la coordination de l'utilisation de leurs stocks pétroliers en cas de perturbation des approvisionnements en pétrole brut.

Les pays membres ont établi. depuis la crise pétrolière de 1973-1974, un système de répartition du pétrole en cas de crise affectant 7 % au moins des approvisionnements Le système prévoit le maintien permanent dans tous les pays d'un stock minimum de quatre-vingt-dix jours de consommation et l'application, en cas de perturbations, de mesures de restrictions de la demande.

A la fin mars, les stocks détenus par les vingt et un pays de l'AIE s'élèvent à environ 407 millions de tonnes de brut, soit quatrevingt-douze jours de consommation. dont 18,5 % sont constitués par les réserves stratégiques gérées par les gouvernements (les Etats-Unis et le Japon pour l'essentiel). La totalité de ces stocks ne serait toutefois pas immédiatement mobilisable, et la première tâche des experts serait de faire l'inventaire des quantités disponibles à tout moment.

Les délégués se sont félicités d'une déclaration américaine confirmant que Washington serait prêt à utiliser sa réserve stratégique en cas de perturbation n'atteignant pas les proportions d'une crise.

Les pays membres de l'AlE, qui n'ont pu s'entendre sur le choix d'un nouveau directeur exécutif de l'Agence, ont décidé que l'actuel directeur adjoint, M. J. Wallace Hopkins, assurerait l'intérim après le départ, le 31 mars, du Dr Ulf Lautake, directeur exécutif de l'Agence depuis sa création en 1974.

### II. - Tout sauf cela...

De notre envoyé spécial JEAN BENOIT

che, frappée d'un disque rouge, études attire l'attention. Sous cet emblème, une inscription ironique : - La concurrence japonaise salue la semaine de 35 heures en Allema-gne. Ce tract patronal a été, paraîtil, distribué à plusieurs milliers d'exemplaires dans les entreprises de la région.

C'est dans le sud du Bade-Wurtemberg, précisément, que s'était déroulée, il y a deux semaines, la quatrième rencontre patronat-syndicats pour la mise à jour des conventions collectives, une négociation qui dure généralement plusieurs mois, d'un Land à l'autre, avant d'aboutir à un accord global. Les métallos avaient défilé dans les rues pour apporter leur soutien à leurs représentants syndicaux.

Cette démonstration de force comme toutes celles qui ont illustré, depuis le début du mois, la - bataille des 35 heures», n'a pas fait plier pour autant l'organisation patronale, la Gesamtmetall. Son président, M. Dieter Kirchner, s'est borné à déclarer qu' « aucune rémunération ne peut être versée pour un travait non réalisé » – allusion à la revendication d'un salaire non diminué qu'il juge « exorbitant en ces temps de crise économique. Quant aux industriels du Bade-Wurtemberg, ils ont menacé de répondre aux grèves d'avertissement lancées par les syndicats par • le lock-out d'avertissement », autrement dit, par des fer-

### Querelles de chiffres

Le D' Wilfert, pour sa part, répète à qui veut l'entendre que, contrairement aux thèses syndicales, la semaine de 35 heures ne réduirait nullement le chômage : - Tout d'abord, elle augmenterait les couts de production, ce que ne compense-raient pas les gains de productivité. Une telle mesure n'enrayerait pas le chômage, au contraire : elle se traduirait par une baisse de la produc-tion et une hausse des prix de revient, et son application obligerait à un effort de rationalisation pour rattraper le temps perdu. Ou inver-sement, à une diminution voloniaire de la production faute de maind'œuvre qualisiée, saus à sormer de nouveaux ouvriers, ce qui coûterait cher, de toute façon. Au total, les 35 heures sans diminution de salaire représenteraient un coût supplémentaire de 20 %. »

Depuis plusieurs semaines, les protagonistes de ce conflit se livrent un assaut de chiffres et d'appréciations contradictoires. Le patronat multiplie les sondages, auxquels les syndicats dénient toute crédibilité. Il est vrai que l'une de ces enquêtes, menée à Cologne en février auprès de 1 183 salariés, révèle que 27 % seulement des personnes interrogées considéraient que la démarche des syndicats était justifiée, et qu'un alarié sur cinq se déclarait disposé à se mettre en grève.

Autre son de cloche à Francfort: Le chômage, nous dit M. Reinhardt Kiel, responsable des questions salariales à l'IG Metall, est la forme la plus onéreuse de réduction du travail. » Selon les propres

(Suite de la première page.)

La promesse du président de la République, confirmée le 18 janvier

dernier, implique une réduction de

quelque 70 milliards de francs des

orélèvements puisqu'il faudra reve-

nir du niveau qu'auront atteint ceux-

ci en 1985 (45,7 % environ) à

43,7 %. Nous en étions à 44,7 % l'an-

En s'engageant ainsi, M. Mitter-

rand avait-il présent à l'esprit le fait

que, chaque année, sur leur lancée,

les prélèvements s'alourdissent d'en-

viron un point, doublant la portée de

Toujours est-il que réduire les im-

pôts et cotisations sociales de 70 mil-

liards de francs – une somme consi-

dérable - implique que les dépenses

d'Etat et de protection sociale soient

réduites d'autant puisqu'il n'est pas

question d'accroître les déficits pu-

blics. M. Mauroy vient de le réaffir-

A priori, on peut penser que le

budget de l'Etat et celui de la Sécu-

rité sociale feront la moitié du che-

min chacun, c'est-à-dire entre 30 et

40 milliards de francs d'économie.

C'est en tout cas comme cela qu'on

l'entend Rue de Rivoli. Mais du côté

de M. Bérégovoy, il apparaît très

née dernière.

CONJONCTURE

1 500 000 postes de travail scraient libérés en RFA, dont 235 000 dans le seul secteur de la métallurgie, grâce aux 35 heures, ce qui correspondrait à 6,5 % de la masse salairiale. Et le coût des 35 heures, rénète M. Kiel, serait compensé par une augmentation de la producti-

Commentaire de M. Willy Scheffer, chargé des conventions collec-tives au BDA (Bundesvereinigung des Deutschen Arbeitgeberver-bände), le CNPF d'outre-Rhin: - Les employeurs ont épuisé, aujourd'hui toutes les possibilités de rationalisation, on ne peut pas aller plus loin dans la productivité. Ou alors, il faudrait acheter de nouvelles machines, faire d'importants investissements. En définitive, ne faudrait-il pas plutôt porter l'effort sur une meilleure utilisation des éauipements? ...

Dialogue de sourds: - Si nous avions écouté les patrons, déclarait pour sa part, à Boun, M. Hans Janssen, l'un des leaders de l'IG Metall, nous en serions encore aux 60 heures, comme au temps de Bis-marck. Pour eux, l'affaire des 35 heures n'est qu'un prétexte pour déclencher une confrontation géné-ralisée. Ce qu'ils veulent, c'est avoir en face d'eux des syndicats affaiblis, pour imposer leurs vues au mépris de l'intérêt des travail-

Côté gouvernement, le comte Otto von Lambsdorff, ministre de l' économie, a renvoyé indirectement la balle aux syndicats en affirmant, non sans sarcasme, que ces derniers ont trouvé - un nouvel os à ronger après celui des euromissiles... ».

«Le gouvernement fédéral, nous dit pourtant M. Wolfgang Vogt, secrétaire d'État parlementaire auprès du ministre du travail et des assaires sociales, n'a pas compétence pour prendre une décision dans une négociation qui regarde strictement les syndicats et le patronat. . Mais les autorités de Bonn donnent tout de même leur avis : . On a fait de cette affaire une tête de pont contre le pouvoir, contre le gouvernement. Les syndicats se trompent d'adversaire: c'est aux employeurs qu'ils devraient s'en prendre. Pour ma part, je pense qu'on ne peut par ider à la fois des augm tions de salaires et une réduction du temps de travail dans les circonstances actuelles. C'est pourquoi le gouvernement a proposé un plan de préretraite. S'il reste une possibilité de compromis, c'est dans cette direction qu'il faut aller.

### 900 000 salariés concernés

Ce plan, qui fait l'objet d'un projet de loi présenté au Bundestag, prévoit que des accords, passés dans le cadre des conventions collectives. permettraient aux travailleurs acceptant cette formule de toucher 65 % de leur dernier salaire lorsqu'ils cesserajent toute activité à cinquante-neuf ans - mais on parle aujourd'hui de cinquante-huit ans jusqu'à ce qu'ils aient atteint l'âge légal de la retraite : en général

La baisse des prélèvements obligatoires

entraînerait des sacrifices sociaux importants

déjà faites depuis plus d'un an sur

les prestations sociales. M. Mit-terrand, comme MM. Mauroy et

Delors, a pourtant clairement fait

savoir que la promesse faite devrait

se traduire par des baisses effec-

tives, palpables, des impôts payés

par les entreprises et les particu-liers : probablement la taxe profes-

Quand on fait le tour de la ques-

tion - et le gouvernement l'a main-

tenant fait cent fois, - on n'est

guère plus avancé. Le problème

reste apparemment insoluble. Les

stratégies possibles out toutes

d'énormes inconvénients. La pre-mière consisterait à dramatiser la si-

tuation, seule façon de faire accep-

ter par l'opinion publique et par les .

niennes, aussi bien sur le plan social

que sur le plan des dépenses de

l'Etat (réduction du nombre des

fonctionnaires, baisse de leur niveau

de vie). Mais dramatiser, n'est-ce

pas reconnaître qu'on s'enfonce dans

la crise, au moment même où les

pays étrangers semblent en sortir? Seconde solution : on étale sur deux

ans une promesse impossible à tenir

sur un an. Mais c'est reconnaître

qu'on s'est trompé, risquer de perdre

de la crédibilité à un moment où

difficile d'aggraver les économies c'est la confiance qui manque le

syndicats des économies draco-

sionnelle et l'impôt sur le revenu.

soixante-cinq ans pour les hommes et soixante ans pour les femmes.

Comme en France, l'assujettisse ment aux cotisations de sécurité sociale, payées pour moitié par le retraité et l'employeur, ne serait pas interrompu au cours de cette période intermédiaire. Toute entreprise privée (occupant moins de vingt salariés) qui embaucherait un chômeur - ou dans certains cas un apprenti - en remolacement d'un préretraité se verrait accorder une prise en charge par l'Etat de 40 % du coût de l'opération. Ce dispositif devrait entrer en

vigueur vers le milieu de 1984, jusqu'à fin 1988. Au cours de la première année d'application, l'addition s'élèverait à 600 millions de marks (1,8 milliard de francs), puis, à par-tir de 1985, à 2 milliards de marks (6 milliards de francs) par an, pour 900000 personnes concernées. Tou-tefois, selon les futurologues de Bonn, si seulement 50 % de ces 900000 - préretraitables - optaient pour cette formule, et même si la proportion de postes nouvellement occupés n'atteignait que 50 %, environ 200000 sans-travail retrouve raient un emploi. Toujours selon M. Vogt, ce processus ne serait pas seulement moins coûteux que la semaine de 35 heures, mais encore beaucoup plus populaire ». Ce qui n'exclut pas, ajoute notre interlocu-teur, d'autres palliatifs tels que le travail «flexible» ou l'allongement

Pour l'homme de la rue, toutes ces querelles de chiffres, toutes ces arguties sur l'alternative offerte entre les 35 heures et la préretraite ou d'autres formules de réduction du temps de travail apparaissent parsois bien complexes. Il n'est pas jusqu'aux dirigeants syndicaux euxmêmes qui ne soient indécis, voire divisés, sur la question. Ainsi, tandis que l'IG Metall et l'IG Druck (imprimerie) prennent la tête des partisans des trente-cinq heures, plu-sieurs autres fédérations du DGB, celles de la chimie, du textile, de la fonction publique, de l'industrie du vêtement notamment, se prononcent pour la préretraite, qui dégagerait 100000 emplois.

« Mais que seront de leur temps libre tous ces préretraités, s'écrie un métallo rencontré à Bonn, contre maître chez Opel. A force de légifé-rer, de politiser, on oublie l'essen-tiel. A quoi bon disposer de temps libre s'il faut arpenter les rues dans des villes sans ame, sans aménage-ments collectifs? Et d'ailleurs, à cinquante-huit ans, les ouvriers des grandes usines sont déjà vieux, usés par le travail. »

Paradoxe de l'Europe unie l'ouvrier allemand voudrait être danois pour la semaine de trentetrois beures, français pour la retraite à soixante ans et suédois pour les deux mois de congés payés.

PRÉCISION. - Dans notre précédent article, nous avons rapporté les propos symboliques d'un vieux travailleur allemand, déclarant que les sociétés Grundig et AEG-Telefunken étaient rachetées par les Américains ou les Japonais. En fait. Grundig est racheté par Philips (néerlandais) et AEG-Telefunken par Thomson (français).

maquille les chiffres. Dans ce do-

maine, l'imagination des experts

Etaler dans le temps la baisse pro-

mise apparaît, et de loin, la meil-

leure des solutions. L'important

n'est-il pas que soit renversée dura-blement la tendance qui, depuis dix

ans, voit les prélèvements obliga-

toires s'alourdir sans cesse?

Qu'arriverait-il si le prix à payer

pour respecter la promesse faite

était si élevé, imposait de tels cham-

bardements, qu'une réaction se pro-

duisait, annulant les efforts faits?

C'est un risque. Il ne vaut pas la

NET REPLI DU DOLLAR : 7.92 F

Après avoir oscillé, ces jours derniers

ntour de 8 F à Paris, les cours du doi-

lar se sont nettement orientés à la baisse ce jendi 29 mars, revenant de 7,97 F à 7,92 F. A Francfort, ils ont

flécht de 2,61 DM à 2,57 DM. Co repli est attribué à use diminution générale du taux d'intérêt aux Etats-Unis, où

l'on semble moins attendre un relève-ment du taux d'escompte fédéral.

ALAIN VERNHOLES.

peine d'être couru.

MONNAIES

peut réaliser des prodiges...

### nde an energe communication and by the energy to the contraction. AVIS FINANCIERS DES SOCIÉTÉS

The Charge Form Carriers 1980 and See See See 1997



# VISITE DU PRÉSIDENT RENÉ THOMAS

M. René Thomas, président de la M. Rene Inomas, president de la Banque nationale de Paris, a rencontré, le 23 mars 1984, à Madrid, M. Miguel Boyer, ministre de l'économie et des finances. Il a été ensuite reçu au palais de la Moncla par M. Felipe Gonzales, président de conventement especad

du gouvernement espagnol.

Le même jour s'est tenne à Madrid la réunion du conseil d'administration de la BNP Espana. Ce conseil a coopté comme administrateur M. Julio Calleja Gonzalez Camino et l'a porté à la présidence de la Ranque

M. Calleja a notamment été pré-sident de l'Institut national de l'in-dustrie (INI), directeur général de l'énergie au ministère de l'industrie.

Il a également présidé pendant huit ans le Comité de l'Energie de l'Organisation de Coopération et de Développement économique (OCDE). ... 1866

---

... ## B

100 100

The State of State of

. 33

350 ma 28 39 4

<sup>全区(2)</sup>2147**8 2種** 

May be

-Date of Sylvan Colors of State of Stat

12

Su 12. 300

عجر إلكه

The same of the sa

THE PARTY CONTROL OF THE PARTY

March Control

-

OR LAND

ALC: UNITED

Cotée à la Bourse de Madrid, la BNP Espana dispose de quiaze agences à Madrid et de trente et un sièges dans les principales villes du pays. Son action est également renforcée par celle de ses filiales spécialisées : Eurofip (société financière) Propogins (participation). cière), Promocion (participation), Promoleasing, Credifismo (crédit différé) et Cossejo Espana, société

BNP Espana S.A., siège social Calle Genova 27, Madrid, Tél. Ma-drid (1) 419-21-27, télex 22653

### Aussedat Rey 🖒

Les comptes de l'exercice 1983 out été arrêtés par le Conseil réuni le 20 mars. Le chiffre d'affaires s'élève à 2 491,5 MF, en progression de 7,8 % sur l'année précédente. Le chiffre d'affaires consolidé, de son côté, est d'environ 3 030 MF. L'exercice se traduit par une 9,3 MF de charges exceptionnelles d'allègement d'effectifs.

Ce résultat, venant après phisieurs années déficitaires, traduit la prolonga-tion d'une situation difficile et amène à prévoir et à mettre en place des mesures exceptionnelles et de grande ampleur pour sortir des difficultés et retrouver dès que possible la rentabilité néce

A cette fin, la société a mis au point au cours des dix-buit derniers mois un au cours des dix-buit derniers mois un très important programme d'actions appuyées sur un plan d'investissements et destinées à mettre fin aux activités déficitaires, à sméliorer la qualité et le prix de revient des produits, à réaliser des économies d'énergie, à développer les activités prometteuses, en particulier celles destinées à la reprographie dont la demande est forte et dont Anssedat-Rey est le leader européen, et celles de la dis-tribution du papier par les réseaux de Papetries de France, de Copadip et de Rézard.

La réalisation de ce program nécessite plusieurs années d'efforts et le mise en œuvre d'environ 500 MF d'investissements d'ici à la fin de 1986. Il portera pleinement ses fruits à partir

### BANQUE COMMERCIALE **POUR L'EUROPE DU NORD** (EUROBANK) 79-81, boulevard Hammon 75382 Paris Codex 06

Le conseil d'administration de la Banque commerciale pour l'Europe du Nord (Eurobank) s'est réuni le 28 mars 1984, sous la présidence de M. Bernard Dupuy, pour arrêter les comptes de l'exercice 1983.

Le bilan au 31 décembre 1983 s'équi-libre à 35,5 milliards de francs, contre

32,9 milliards en 1982. Malgré une conjoncture internatio-nale difficile, les résultats sont satisfaisants. Le produit net d'exploitation ban-caire s'élève à 405 millions de francs, en caire s'élève à 405 millions de francs, en progression de 20 % sur l'exercice précédent. Les dotations nettes aux comptes de provisions, constituées essentiellement pour faire face aux risques « pays », totalisent 174 millions de francs, contre 125,5 millions en 1982. Le bénéfice net de l'exercice s'établit à 56 210 000 56 310 000 francs, contre 53 488 000 francs en 1982.

A l'assemblée générale, convoquée pour le 10 mai 1984, il sera proposé aux ionnaires, comme les années précéactionnaires, comme les années précèdentes, de ne pas distribuer de dividende et d'incorporer le bénéfice aux réserves afin de poursuivre le renforcement des fonds propres de la banque. Ceux-ci dépassent maintenant un milliard de francs.



Poulain Industries SA a signé un ac-cord avec la société amériaine Amos-keag Compagny de Boston en vue d'ac-quérir 100 % du capital de Fanny Farmer Candy Shops Inc.

Fanny Farmer est une société spécia-lisée dans la fabrication de confiserie de chocolat, qu'elle vend à travers un réseau de trois cent trente magasins de détail à son enseigne, situés principale-ment dans le nord-est et le centre des États-Unis.

Elle a réalisé en 1983 un chiffre d'affaires de 46 millions de dollars. Lazard Frères a assisté Poulsia In dustries SA dans cette opération.



MMB annonce à ses actionnaires une prise de participation de 10 % dans le capital de la Société financière Nº 1. Cette société anonyme, au capital social de 70 millions de france, a été constituée en 1983 à l'initiative de Europe 1 Communication dans le but de détenir la majorité (56 %) de la Société

de 1987. Le plan de financement de ce programme, associé à un renforcement des structures financières de la société, vient de faire l'objet d'un accord définitif réunissant les concours des pouvoirs publics, des Banques et du Crédit natio-

Ce plen de financement de trois ans, qui commence immédiatement à se met-tre en place, comporte l'apport d'envi-ron 570 MF de fonds nouveaux, sous forme de fonds propres de différentes natures, ainsi que de prêts nouveaux à long terme. Le plan de financement comporte en outre la consolidation à long terme d'environ 310 MF de crédits déjà existants. L'ensemble de ces concours est consenti à des conditions permettant de modérer le poids des frais

### UFINEX

Réuni la 23 mars, le conseil d'UFI-Réuni le 23 mars, le conseil d'UFI-NEX a élu M. Hugues Lasseron, président-directeur général de la so-ciété, en remplacement de M. Yves Brossollet, démissionnaire pour conve-nances personnelles, que le conseil a confirmé dans ses fonctions de directeur

Le bénéfice net de l'exercice est en augmentation de 654 127 francs, pas-sant de 4 343 504 francs en 1982, à 4 997 631 france en 1983.

Il sera proposé un dividende de 23 francs plus avoir fiscal, contro 21 francs l'an dernier,

### LOCAFINANCIERE

An cours de l'exercice 1983, les enga-gements nouveaux, d'un momant global de 47,78 millions de francs, out porté

- Une participation, sous chef de filat d'une autre Sicomi, dans un lease back au profit de la SCREG portant sur des bureaux situés à la tour Eve à la Défease pour un montant de 12,78 millions de francs.

Une participation de 35 millions de francs, de nature patrimoniale, en as-sociation avec une autre Sicomi, dans le Parc-Club du Moulin-à-Vent à Lyon-Vénissieux.

An total les engagements cumulés au 31 décembre 1983 s'élevaient à 1154,33 millions de francs. Le résultat de l'exercice, identique à

l'assiette distribuable, s'établit à 44.636 524,03 francs contre 39 162 377,22 francs en 1982 soit une progression de 13,98 %.

progression de 13,70 m.
Le conseil d'administration, réuni sous la présidence de M. Jean-Pierre Lacoste, a décidé, dans sa séance du 26 mars 1984, de proposer à l'assemblés générale la distribution d'un dividende minima de 22 france contres 20 50 france. unitaire de 23 francs contre 20,50 francs. danquel s'ajoutait un crédit d'impôt de 0,04 francs) soit une progression de 12,20 % pour un taux de distribution de 85,02 % du bénéfice.

### LOCAEXPANSION

Au cours de l'exercice 1983, la société a pris deux engagements nou

- Une participation de nature patrimoniale de 17,5 millions de francs dans la Parc-Club du Moulin-à-Vent à Lvon-Vénissieux.

Une extension du crédit-buil consenti à Cerba à Saint-Ouen-l'Aumône d'un montant de 8,4 millions de francs et portant sur un immeuble de 2 460 m² dont 1 800 m² de bureaux. An total, les engagements de la so-

ciété atteignaient 536,83 millions de franci au 31 décembre 1983.

Le résultat de l'exercice, identique à l'assiette distribuable, s'établit à 27 043 039,88 francs contre 23 900 510,73 francs en 1982, soit une progression de 13,15 %.

Le conseil d'administration, en sa séance du 23 mars 1984, a décidé de proposer à l'assemblée générale la distriproposer à l'assemble genérale la distri-bation d'an dividende unitaire de 19 francs courre 17 francs, soit une aug-mentation de 11,76 % pour un taux de distribution de 85,31 % du bénéfice.







# MARCHÉS FINANCIERS

### **PARIS** 29 mars

Amélioration

· William

> Amélioration
>
> On attendait Esso, mais, les résultats du forage de Chaunoy VII s'étant, paraît-il, révélés décevants, l'action s'est effacée. Et c'est... Amrep qui est arrivé. Après de longues négociations, la cotation du titre, parvenu à 360 F (+ 8,1 %), fut retardée. Finalement, un cours de 363 F fut affiché (+ 8,4 %). Bouygues, à qui l'on prête l'intention de prendre une solide participation dans le capital de la société, serait-il en train de ramasser du papier? Décidément, l'affaire Amrep, dont la COB avait reparlé la veille sans aménité, continue de faire couler de l'encre. Mais, cette fois, il n'y a aucun lien entre la recherche d'une prise de contrôle et la défaillance de l'information reprochée aux dirigeants d'Amrep avant le lancement de l'emprunt mis en cause. Pour le reste, le marché a été mieux orienté. Les « belies américaines » ont émergé, mais dans mieux orienté. Les « belles américaines » ont émergé, mais dans
> l'ensemble la Bourse n'a pas fait montre d'un très grand ressort. La distribution, en particulier, a été affecté. Sur
> un plan plus général, les courants
> d'affaires ont été peu étoffés. A la
> question : « N'avez-vous pas confiance
> en Wall Street? », un professionnel a
> répondu : « Certes, à moyen terme,
> mais pas à court terme. » C'était le
> sentiment général recueilli autour de la
> Corbeille après la reprise fulgurante
> du New-York Stock Exchange la
> veille. Ce qui explique la faible avance veille. Ce qui explique la faible avance de l'indicateur instantané (+0,5%).

de l'indicateur instantané (+ 0,5 %).

Dans le sillage du dollar, la devisetitre s'est affaiblie pour s'échanger entre 9,83 F et 9,87 F, contre 9,85 F et 10 F.

L'or est remonté à Londres, de 385,75 à 390,35 dollars l'once. Beaucoup moins à Paris avec le lingot à 99 950 F (+ 200 F). Mais, à parité, l'écart était sensible : 392,15 dollars l'once contre 387,50 dollars.

Le napoléon a revoané 1 F à 627 F. Le napoléon a regagné 1 F à 627 F.

Le volume des transactions a un peu augmenté : 12,45 millions de francs contre 10,81 millions.

### **NEW-YORK**

### Forte reprise

Pour la première fois depuis un mois, une très forte reprise s'est produite mercrecii à Wall Street. Amorcée presque dès l'ouventure, le mouvement s'est rapidement étendu en s'amplifiant et, à la clôture, l'indice des industrielles enregistrait une avance de 20,31 points à 1174,62.

Le bilan de la journée a démontré de façon éclatante que l'intérêt ne s'était pas seulement porté sur les « Blue Chips». Sur 1978 valeurs traitées, 1 108 out monté, 459 out baissé et 411 n'ont pes varié.

Plus significatif encore de la vigueur du redressement : l'activité s'est accélérée et 104,87 millions de ritres out changé de mains contre 73,67 millions la veille.

De l'avis général, la décrue du loyer de

mains contre 73.67 millions la veille.

De l'avis général, la décrue du loyer de l'argent à court terme, avec le retour en dessous de 9 % des taux interbancaires, a fait office de déclic. Bien que l'indécision règne toujours sur la politique de crédit que le Fed entend mener, les craintes d'une tension monétaire préjudiciable à l'économie se sont apaisées. Un spécialiste faisait remarquer que les liquidités étaient actuellement abondantes, plus abondantes qu'elles ne l'avaient été depuis longtemps. Et comme généralement les opérateurs tablent sur de bons résultats industriels pour le premier trimestre, ils reprennent position. Mais quelle sera la durée de cette reprise? Nul ne se hasardezait à faire des pronostics.

| Alcon 403/8 413/8 A.T.T. 155/8 153/4 Booing 37 Chuju Manhattan Baek 49 49 7/8 Du Phart de Faranus 49 1/4 49 1/2 Estenan Kotak 52 1/4 63 3/8 Ecoton 38 7/8 General Section 52 1/4 53 7/8 General Foods 47 3/4 47 5/8 General Motora 63 64 3/4 Goodyser 226 5/8 115 3/8 1.T.T. 40 1/2 41 3/8 Hobbit Ol 30 1/4 30 1/4 Plane 34 5/8 34 1/2 Schlamberger 55 3/8 58 1/2 LALL inc. 30 3/8 38 39 LALL inc. 47 1/4 Westinghous 45 3/4 47 1/4 |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |

### LA VIE DES SOC

INDOSUEZ. — « Dans un monde bancaire très difficile, la Banque Indosuez a
obtenu, en 1983, des résultats satisfalants,
mais pas complètement : la banque peut
mieux foire », a indiqué, mardi 27 mars,
M. Jean Peyrelevade, président de la Compagnie financière de Suez, en présentant les
comptes de cette filiale, aux côtés de son
directeur général, M. Antoine JeancourtGalignani.

Line ausymentation de 22 % du moduit

. . .

. .\_\_ , J

Galignami.

Une augmentation de 22 % du produit net bancaire, et de 23 % du résultat brat témoignent d'une bonne rentabilité brate, bien que la forte augmentation des provisions (+ 30 % à 612 millions de francs) freine la progression du bénéfice net (+ 10,5 % à 180,4 millions de francs). La préoccupation de la banque, maintenant, est de développer son activité de services, notamment dans le secteur des garanties et

| INDIÇES QUOTIDIENS                                  |         |
|-----------------------------------------------------|---------|
| (INSEE, base 190 : 29 dic. 1963                     | ) ·     |
| 27 mars                                             |         |
| Valeurs françaises 184,8<br>Valeurs étrangères 97,1 | 494,5   |
|                                                     |         |
| C" DES AGENTS DE CHA!<br>(Base 148 ; 31 dic. 1982)  | PUE.    |
| 27 mars                                             | 22 mers |

Indice général .......... 162.5 162.5 TAUX DU MARCHÉ MONÉTAIRE Effets privés de 29 mars ....... 11 3/4 % COURS DU DOLLAR A TOKYO

Interrog
Banque panque la février l
que « l'idé
pour en fai
sait raison
l'adosser à
pas déraiso
quel prix :
suez et tra
crèneaux »
... RENAU
LIARD DI
TICIPATI
tre pour

tre pour participati d'une rém 9 % com 6,75 % et minumur l'évolution du group 1 085 F pa SUZUI

SUZUBLI — Ce constructoral raponais de deux-roues compte fabriquer 10 000 motocyclettes par an en Espagne à partir de 
1985, dans le cadre d'un accord signé avec 
le constructeur espagnol Avello.

Cet accord prévoit une prise de participation de 36,6 % de Suzulci dans la société 
Avello SA, filiale du constructeur autrichien Steyr Daimler Puch.

40 % des pièces des motocyclettes produites seront importées du Japon, et notamment les moteurs.

| BOU                                        | RS               | E              | DE PA                                        | RI              | S               | Con                        | pt              | <u>an</u>          | t                                       |                         |                  | 29 N                                    | 1ΑI                     | RS              |
|--------------------------------------------|------------------|----------------|----------------------------------------------|-----------------|-----------------|----------------------------|-----------------|--------------------|-----------------------------------------|-------------------------|------------------|-----------------------------------------|-------------------------|-----------------|
| VALEURS                                    | %<br>darman,     | toubou<br>% qu | VALEURS                                      | Cours<br>page.  | Demier<br>posts | VALEURS                    | Cours.<br>prés. | Dernier<br>toxes   | VALEURS                                 | Cours<br>pec.           | Dentier<br>codes | VALEURS                                 | Cours<br>préc.          | Demier<br>cours |
| 3%                                         | 24.90<br>39.56   | 1 484<br>0 792 | De Sietrich                                  | 360<br>149      | 360<br>150      | Profiler                   | 194<br>4.95     | 190                | Glasso .                                | 128<br>259 70           | 125              | SECON                                   | D MAR                   | CHÉ             |
| 3 % amort. 45-54                           | 3570             | 1984           | Delatendo S.A                                | 362             | 352             | Promoct or Lan. R.         | 64 30           | 84 50              | Grace and Co                            | 395 50                  |                  | AGP-RD                                  | J 1500                  |                 |
| Ecop. 7 % 1973                             | 9630             |                | Deletes-Vieljetz                             | 695<br>127      | 706             | Providence S.A             | 441             | 440                | Grand Metropolities<br>Gulf Oil Canada  | 48.95<br>742            | 48 70<br>141 50  | COME                                    | 465                     | 465             |
| Emp. 8,80 % 77<br>9,80 % 78/33             | 11846            | 7502           | Cirios Bottin                                | 800             | 127<br>604      | Ruff, Sout, R.             | 1240<br>135 50  | 1289               | Hartabeast                              | 815                     | 817              | C. Equip. Barz                          | 203<br>345              | <b>{</b>        |
| B.60 % 78/98                               | 90 40<br>92 15   | 7 015<br>2 621 | Dist. indoctrice                             | 410             | 410             | Reserves locket            | 76              | 75 20              | Honeywell lag.                          | 564<br>176              |                  | Defsa                                   | 1380                    | 1360            |
| 10,80 % 79/94                              | 92.80            | 6 138          | Orac. Trees. Pob.                            | 239 20          | 239<br>174 80e  | Rédice                     | 445             |                    | L C. Industries                         | 455                     | 465              | Martin Immobilies                       | 1830                    | 1830            |
| 13,25 % 80/90                              | 100 65           | 10 897         | Due Lampthe                                  | 206<br>8.56     |                 | Ricqibe-Zan                | 128<br>43.20    | 127                | Int. Min. Chem                          | 407                     | 415              | Mécesurg. Miraine<br>MLMLB              | . 160<br>265 10         | 165<br>265      |
| 13,80 % 90/87                              | 102.85           | 8 259          | Eaux Sees. Victor                            | 994             | 990             | Ripolin                    | 7030            | 40 25 o<br>  70 60 | Kabota                                  | 1331<br>14 40           | 15               | Novotal SLEHL                           | 1505                    | l               |
| 13,80 % 81/99<br>16,75 % 81/87             | 101 S5<br>110 18 | 2 828<br>9 245 | Seex Vitted                                  | 380             | 940 a           | Rochetta-Chang             | 20 80           | 21 60 4            | Letonis<br>Mangesmano                   | 242 50                  |                  | Om Gest Fin                             | 214                     | 215             |
| 16.20 % 82/90                              | 110 85           | 3 408          | Fernaments Castro                            | 2601<br>515     | 615             | Rosario (Fin.)             | 135 20          | 144 80 d           | Marks-Spancer                           | 550<br>39.75            | 29 90            | Petit Balato                            | 415                     | ) 417<br>  541  |
| 16 % jula 82                               | 110 58           | 12 896         | Hectro-Bender                                | 280             |                 | Rougier et Fils            | <b>55.30</b>    | <b>\$</b> 5        | Michaeld Bank Pic                       | 62                      |                  | Porcon                                  | 454                     | 451             |
| EDF. 7,8 % 61                              | 137              | 2 753          | Electro-Financ                               | 471             | 471             | Rousselot S.A              | 555<br>45       |                    | Mineral-Reasourc<br>Nat. Medeclandes    | 102 10<br>750           | 107              | S.C.G.P.N.                              | 237                     | 235             |
| EDF, 14,5 % 80-82<br>Ch.france 3 %         | 101 20<br>128    | 16 911         | El M. Lobiaco                                | 150<br>775      | 烷值              | Sacilor                    | 299             | 2 99               | Noneda                                  | 185 10                  | 194              | Sodetho                                 | 3095                    | 13100           |
| CAS Rouge inter, 12                        | 101 70           | 3.246          | Freis Britagns                               | 123             | 113             | SAFAA                      | 72              |                    | Olivetti                                | 25                      |                  | Sofibia                                 | 207                     | 207             |
| CIB Paribes                                | 102              | 3248           | Entracéts Paris                              | 274 90          |                 | Salic-Alcan                | 232 10          |                    | Petroline Cacach                        | ##   ##                 | 225              | Zodisc                                  | . 1240                  | 1245            |
| CNS Suez                                   | 101 95           | 3 248          | Spengers (5)                                 | 1212<br>325 70  | 1230<br>326 70  | SAFT                       | 245<br>22.70    | 240<br>2180        | Pfizer lec                              | 353                     | ••••             | Ho.                                     | rs-cote                 |                 |
| CNI jeau. 82                               | 101 65           | 3246           | Epergen (E)<br>Epergen de França<br>Epeda-OF | 1175            | 1198            | Saint-Rackall              | ãõ″             |                    | Phonix Assuranc<br>Profi                | 80 95<br>9 70           |                  |                                         |                         |                 |
| L                                          |                  |                | Escart Meuro                                 | 411             | 413             | Seles de Mai               | 297 90          | 297 50             | Procter Gemble                          | 480                     | 490              | Air-Indestrie                           | . 1 175 <sup>9 50</sup> | 175             |
| VALEURS                                    | Cours            | Decaier        | Eurocom                                      | 600             | 600             | Seuta-Fé                   | 165 50          | 165                | Ricoh Cy Ltd                            | 48 50<br>1083           | 50<br>1096       | Callaiose du Pie                        | 30                      | 29 50           |
| VALEURS                                    | préc.            | COURS          | Europ. Accessed                              | 32 90<br>388 50 |                 | Several                    | 57 90<br>78 70  | 55.80              | Roberto                                 | 1144                    | 1157             | C.G.Maritane                            | . 850                   | <b>{</b>        |
|                                            |                  |                | Fálix Potis                                  | 1138            |                 | SCAC                       | 180             | 180                | Recisence                               | 458<br>95 50            | 450 30           | C. Sattle Seine                         | 1 116                   | l ::::          |
| Obligations                                | COULA            | rtibles        | Ferm. Victor (Ly)                            | 120             |                 | Salter Leblanc             | 261             | 262                | S.K.F. Aktiebolan                       | 240                     | 249              | Conerex                                 | 601                     | 519             |
|                                            |                  |                | Finalene                                     | 98<br>100       | 99 90           | Sanalla Manhanga           | 171             | 170                | Sperry Report                           | 413                     | 410              | F.B.M. [Li]                             | . 1 70<br>1 105         | 3 50 c          |
| B.S.M. 10,50 % 77 .;                       |                  |                | Frac                                         | 246             | 255 90          | SEP.00                     | 158             | 43 10              | Steel Cy of Can<br>Stationam            | 201<br>158              | 160              | teno. GLang                             |                         |                 |
| Carrelour 6,75 % 77                        | 333              |                | Focus (Dulb. step)                           | 1000            | 1000            | Serv. Equip. With<br>Sicil | 44 90<br>35     | 34.50              | Suc Allemettes                          | 336                     | 100              | La Niure                                | 58                      | ]               |
| interbel (officere.) .<br>Laferce 6 % 72   | 249 60<br>344    | 348 50         | Fonciles (Cin)                               | 197             | 200             | Sected                     | 284             | 268                | Teamsco                                 | 402                     | ••••             | Pronoptia                               |                         | 140             |
| Martin 8.75 % 70                           | 1690             | 1760           | Foot: Agache W                               | 123 80          | 118 80          | Singa Alcohol              | 530             | 530                | iThom EMI<br>IThysten c. 1 003          | 105<br>310              |                  | Sabi. Moniton Corv.                     |                         |                 |
| 14 (15 (15 (15 (15 (15 (15 (15 (15 (15 (15 | 638              | ••••           | Feedina                                      | 171             | 171 40          | Smira                      | 132             | 130                | Toray poest, inc                        | 18 60                   |                  | S.K.F.J.Applic. mic.                    | 1 80                    |                 |
| Molt Henne, 8% 77<br>Pitr Feel 7.50 % 79   | 1710             | 1730<br>240    | Forges Geologica                             | 14              | 14              | Sigh (Plant, Hévéns)       | 238<br>180      | 228 50<br>160      | Visille Montagne<br>Waqone-Lits         | 608<br>349              | 601<br>350       | SPR                                     |                         | ¥               |
| Peuteot 6% 70-75                           | 240<br>365       | 240            | Forges Stranbourg                            | 136 60          | 133             | Sold Sonocius              | 443             |                    | West Rand                               | 1 32 i                  | 94               | Total C.F.N.                            | 1 80<br>240             | 259             |
| Sanoti 10.25% 77                           |                  | ····           | Former                                       | 1160<br>57 50   | 1150<br>58      | Setto                      | 226             | 230                | 1                                       | '                       |                  |                                         |                         | ,               |
| SCREG                                      | 167              | 168            | France LA.R.O.                               | 105             | 104             | Statemi                    | 446             | 459                |                                         | £                       | Destre           |                                         | 14                      |                 |
| Tilden 7% 74                               | 186<br>350       | 184            | France (La)                                  | 820             | 801             | SOFUP. 000                 | 91              | 91                 | VALEURS                                 | Émission<br>Frais incl. | Rechet           | VALEURS                                 | Emission<br>Frais incl. | Rechet          |
| Thora,-CSF 8,9% 77                         | 220              | 345            | Frankei                                      | 191<br>780      | 185<br>790      | Soungi                     | 815<br>269      | 825<br>250 50a     |                                         |                         |                  |                                         | 1.40                    |                 |
| Ì                                          |                  |                | From Paul Record                             | /80<br>432      | 436             | Sogepal                    | 269<br>67       | (48 SO             | l                                       | S                       | ICAV             |                                         |                         |                 |
| Actions au                                 | comp             | tant           | GAN                                          | 675             | 681             | SPE6.                      | 174.20          | 177                | Actions France                          | 228 54<br>275 61        | 218 1B           | j Lafficie France,                      |                         |                 |
| Acites Pesgeot                             | . 64 .           | 54 40          | Gauracet                                     | 807             | ****            | Speichim                   | 179 60          | 179                | Actions-Investigs<br>Actions effectives | 275 61<br>338 51        | 263 11<br>323 16 | Laffitte-Oblig<br>Laffitte-Placaments . | 146 97                  | 14031           |
| AGF (Si Cont.)                             | 346              | 344            | Gezet Essex                                  | 1400            | 1400            | SP1                        | 352 40          | 352.40             | Actions seeconds<br>Actions seeconds    | 356 79                  |                  | Latin - Beel                            | 209 07                  | 199 58          |
| A C D (2                                   | 4050             |                | Company                                      | 110             | ••••            | Spin Betignades            | 156             | 155                |                                         | · ==: '3                |                  |                                         | 1                       | 3 30 30         |

| nhertran Back                                                                                                    |                                                 | 346   54 40<br>346   344<br>1950      | General                                                  | 110                  | 1400                  | SP1<br>Spie Betignalies                             | 352 40<br>156           | 155                | Actions effectives<br>Actilizate                             | 356 79                         | 350 16                          | Lafficto-Piecements<br>Lafficto-Read                            | 209 07 1                     | 199 58<br>166 99                 |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------|---------------------------------------|----------------------------------------------------------|----------------------|-----------------------|-----------------------------------------------------|-------------------------|--------------------|--------------------------------------------------------------|--------------------------------|---------------------------------|-----------------------------------------------------------------|------------------------------|----------------------------------|
| Gotals                                                                                                           | Agr. Inc. Medag<br>Albed Herica                 | 96 89 40<br>68                        | Géveire                                                  | 842<br>245           | 650<br>255            | Stemi<br>Synthelizho<br>Taizinger                   | 236 10<br>292 50<br>897 |                    | Aglina                                                       | 388 18<br>378 34               | 370 58<br>351 18                | Licen Astociations                                              | 11517 23 115<br>50431 79 499 | 517 23<br>132 47                 |
| tods 47 3/4 47 5/8 63 54 3/4                                                                                     | André Roudière                                  | 350 350<br>136 138<br>302 305         | Gr. Fis., Conetx<br>Gds Most. Corbell<br>Gds Most. Peris | 207<br>78            | 203<br>75 50<br>258   | Testat Acquites                                     | 341<br>55 10            | 345<br>5730        | Alesi<br>ALT.O.<br>Américae George                           | 232,76<br>199,93<br>466,48     | 222 21<br>189 91<br>445 33      | Livet parefinile<br>Mondiale investigan<br>Monecia              |                              | 179 30<br>338 03<br>50 15        |
| 113 5/8 115 3/8<br>40 1/2 41 3/8                                                                                 | Arteis                                          | 37 06 37 05<br>495 490<br>14 80 14 80 | Groupe Victoire                                          | 710<br>180           | 160                   | Tiesmétal                                           | 30<br>331<br>165        | 29 60              | Associa                                                      | 11110<br>22452 35              | 11064 73<br>22452 35            | Mehi-Chigatens<br>Mutuele Unie Sé                               | 442.74 4<br>104.07           | 22 66<br>99 35                   |
| ger                                                                                                              | At. Ch. Loise<br>Anneadat-Bay<br>Sain C. Monaco | 29 10                                 | Hund-U.C.F. Hetchingen Hydro-Energie                     | 32                   | 38 50<br>211          | Ligimo                                              | 228 40<br>560           | 565                | Boarse Investigs<br>Bred Associations<br>Capital Plas        |                                |                                 | HerioAegoc<br>MarioEpergoe<br>MarioIstar                        | 12717 14 125                 | 39 95<br>91 23<br>12 87          |
| 39 39 31 3/4<br>30 3/8 31 3/4<br>54 7/8 56 1/2                                                                   |                                                 | 466<br>299 297<br>289 90 288          | Hydroc, St-Datas<br>Jeanaindo S.A                        | 45 60<br>208 90      | 50:30<br>211          | Claidel                                             | 98<br>980<br>88         | 95<br>552<br>67 50 | Contestance                                                  | 291 18<br>1021 47              | 277 98<br>\$75 15<br>383 57     | Natio - Obligations<br>Natio - Placements<br>Natio - Valeurs    | 57619 73 576                 | 119<br>119 73<br>191 19          |
| 30 1/4 31<br>300 45 3/4 47 1/4<br>0. 42 1/4 42 1/4                                                               | BJUP, intercontin                               | 181 185<br>1671                       | learninyeet                                              | 165 10<br>309<br>541 | 168, 20<br>305<br>541 | Union Habit                                         | 261<br>264 20           | 261                | Creditate<br>Creiss, learnshil<br>Déméter                    | 357 36<br>58537 21             | 350 70<br>58420 37 4            | Obliga                                                          | 157 80 1                     | 150 64                           |
| CIÉTÉS                                                                                                           | Barie                                           | 123   124<br>300   295<br>880   880   | Immoh. Marseile<br>Immolice                              | 420 10               | 2500<br>420           | Use land Cradels                                    | 349<br>106<br>215       | 214                | Denga-France Drouge-Investigs. Drouge-Sécurbé                | 300 36<br>747 16               | 286 74<br>713 28<br>187 61      | Pecifique St-Honoré<br>Pecifique St-Honoré<br>Paribas Gastico   | 11564 46 115                 | 107 48<br>518 39<br>505 79       |
| sur marchés, an Moyen-Orient                                                                                     | Calif                                           | 393 390<br>232 232                    | mest, (Shé Cent.)<br>Jangar                              | 720<br>30            | 29 40                 | U.T.A.<br>Visicely Bourget (Bly) .<br>Visits.       | - 18 80<br>50           | € 10°<br>50        | Exergia                                                      | 247 08<br>6394 17              | 235 88<br>8362 36               | Patronine Retaine<br>Phesis Pagameras                           | 1174 48 11<br>248 31 2       | 151 45<br>247 07                 |
| ent.<br>ngé sur son projet vis-à-vis de la                                                                       |                                                 | 98 10 96 50<br>174 90                 | Letito-Bail<br>Lambert Frères<br>Lampes                  | 330<br>60            | 329 80<br>60<br>110   | Waterman S.A                                        | 236<br>142              | 230                | Epargue Associations .<br>Epargue Capital<br>Epargue Cation. | 2472964<br>540853<br>133512    | 24655 67<br>6354 98<br>1274 58  | Pients Investiss                                                | 53967 42 539                 | 25 82 <b>+</b><br>87 42<br>27 09 |
| parisienne de crédit (BPC) et de la<br>c. Vernes ( <i>le Monde</i> du<br>er 1984), M. Peyrelevade a répondu      | Carpone-Lornine                                 | 64 66 55<br>145 145                   | La Brosse-Depont<br>Labos Cie                            | 81 30<br>733         | 81<br>715             | Branes Count Adv                                    | 31 <b>50</b> }          | 30 30              | Epergee Industr                                              | 444 41<br>678 61               | 424 26<br>647 84                | Reedera, St-Harraris<br>Sécur, Matalière                        | 381 76                       | 135 35<br>364 45<br>224 95       |
| dée de rapprocher la BPC de Suez<br>faire un outil spécialisé lui parais-                                        |                                                 | 899   837<br>240   241<br>29   29     | Locabail kumbb<br>Locabail kumbb                         | 540                  | 239<br>559<br>193 50  | Étran                                               | -                       | •                  | Epargue-Oblig.<br>Epargue-Unia<br>Epargue-Value              | 18533<br>873 13<br>349 89      | 176 93<br>833 54<br>334 02      | Sélec. Mebil. Div                                               | 320 84 3<br>181 62 1         | 312 82<br>173 38                 |
| onnable ». Pour Vernes, « l'îdée de<br>r à un groupe comme le nôtre n'est<br>dsonnable », mais « pas à n'importe | Centers Starsy                                  | 750 772<br>110 107 50<br>62 10        | Local Expension                                          | 281<br>385           |                       | A.E.G.<br>Alzo<br>Alcan Alam                        | 403<br>328<br>350       | 335<br>351         | Epsychig<br>Essycie<br>Essy-Constance                        | 1128 22<br>8831 25<br>422 98   | 1125 97 e<br>8297 17<br>403 80  | Sélect. Val. Franç<br>Sister Associations<br>S.F.L. fr. et éts. | 108531 10                    | 191 54<br>183 14<br>126 07       |
| ix : Vernes est concurrent d'Indo-<br>travaille, en France, sur les mêmes                                        | CFF. Femiles                                    | 215 215<br>792 823                    | Lorder (Hy)                                              | 420<br>220           | 420<br>219            | Algemeins Bank                                      | 1350<br>900             | 1369               | Espape investour<br>Foncier investour                        | 8046 57<br>568 41              | 999 11<br>638 10                | Sicerines                                                       | 500 23 4<br>220 85 2         | 177 55<br>210 84                 |
| AULT ÉMET POUR I MIL-<br>DE FRANCS DE TITRES PAR-                                                                | CGV urquest.                                    | 103 50<br>102   100<br>403   400      | Machines Bull<br>Magneine Uniprix<br>Magneret S.A.       | 33<br>55 50<br>50    | ••••                  | Asterierae Mines<br>Banco Central                   | 245<br>130<br>106       | 106                | France-Garantie<br>France-Garantie                           | 254 54                         | 136 29<br>259 35<br>404 33      | Sierikanse<br>Sieren<br>Sinarrente                              | 309 09 2<br>204 40 1         | 220 99<br>245 07<br>195 13       |
| TIFS La régio Renault va émet-<br>r 1 milliard de francs de titres                                               | Chesbourty M.) 1                                | 071<br>106 50 109<br>63 30 70         | Maritimes Part<br>Maritimes Cie<br>Métal Déployé         | 146<br>41            | 39 40 0               | Beo Pop Espanol<br>B. Régl. Issurent<br>Barlow Razd | 94<br>32210<br>117      | 94<br>32150        | Fr(thi. (none.)<br>Francic<br>Frankler                       | 422 50                         | 403 34<br>232 93<br>220 24      | Strater<br>S.LEst                                               | 348 55 3<br>978 47 9         | 332 74<br>334 10<br>739 47       |
| atifs de 1 000 F, qui bénéficieront<br>francezation annuelle minimum de<br>muosée d'une partie fixe ésale à      | C.L. literations                                | 425 435<br>238 240                    | M.H.                                                     | 211                  | 290<br>110            | Bowater                                             | 140 50<br>44 25         | 142 10<br>45 25    | Fractilisator<br>Fraction                                    | 446 17<br>61320 56             | 425 94<br>81 167 84             | S.I.G.<br>S.N.I.<br>Soloment                                    | 1053 96 10<br>431 53 4       | 715 71<br>111 <b>96</b> c        |
| et d'une partie variable égale au<br>un à 2,25 % et qui variera suivant                                          | Clean (5)                                       | 128   128<br>463  <br>350             | More<br>Madelle S.A<br>Newal Woosse                      | 280<br>89<br>123 50  | 295<br>85<br>125      | British Petroleum<br>Br. Lambert<br>Celend Holdings | 69<br>460 20<br>120     | 70<br>451          | Gestion Astociations<br>Gestion Michiga<br>Gest, Randscount  | 11291<br>67737<br>60807        | 110 16<br>551 19<br>485 03      | Sogenærgee<br>Sogenær<br>Soginær                                | 882 99 8                     | 316 10<br>42 95<br>87 70         |
| on du chiffre d'affaires consolidé<br>upe. Le prix d'émission est de<br>partitre.                                | Cochery                                         | 45<br>406 405                         | News, (Net. ds)<br>Nicoles                               | 55<br>322 60         | ••••                  | Conscine-Paritie<br>Cockerid-Ougre                  | 341<br>29               | 341                | Gest, S& France<br>Hersemann Oblig                           | 358 20<br>1284 44              | 351 50<br>1226 20               | Soleil Invetes                                                  | 480 75  4<br>  1033 64  9    | 158 95<br>186 77                 |
| UKL - Ce constructeur japonais de<br>nes compte fabriquer 10 000 moto-                                           | Comindes                                        | 240 30 242<br>715 728 .<br>177 179 90 | Nodes Sougis<br>OPS Paribas<br>Optorg                    |                      | 127 70                | Cominco<br>Commerchank<br>Contradós                 | 656                     |                    | Horizon                                                      | 702 54<br>384 65<br>803 22     | 670 69<br>367 22<br>575 87      | U.A.P. Investiss,<br>Uni-Associations ,<br>Uniferce             | 105 57 1<br>268 12 2         | 29 16<br>105 57<br>58 92         |
| s par an en Espagne à partir de<br>ans le cadre d'un accord signé avec<br>ructeur espagnol Avello.               | Comp. Lyco-Alem                                 | 255<br>280 280<br>15 55 15 95         | Origey-Deneroise<br>Pulsis Nooveesté<br>Paris France     | 90<br>290<br>90 20   | 90<br>291             | Dert. and Kraft<br>De Beers (port.)<br>Dow Chemical | 700<br>9050<br>296      | 314                | krd. françisire<br>krteroklig.<br>Intersélect France         | 11976 30<br>10902 61<br>290 12 | 11740 49<br>10312 75<br>267 42  | Unifercer<br>Unigestico<br>Uni-Japon                            | 714 16 8<br>550 82 5         | 181 78<br>121 31<br>194 04 e     |
| ccord prévoit une prise de participa-<br>36,6 % de Suzuki dans la société                                        | Costs S.A. (3                                   | 39 90 42 25<br>198 195                | Paris Orléana<br>Part, Fix, Gast, ira                    | 149<br>272 60        | 160                   | Dreather Bask<br>Enznep. Bell Canada                | 682<br>234              |                    | intervalents indust<br>invest, ast                           | 420 05<br>10798 90             | 401<br>1077834 e                | Uni-Ragines                                                     | 1463 41 13<br>1859 85 17     | 97 05<br>98 69                   |
| SA, filiale du constructeur autri-<br>teyr Daimler Puch.                                                         | Cr. Universal (Cia)                             | 466 465<br>520 531<br>130 80 131      | Pathé-Gnéna<br>Pathé-Marconi<br>Pilos Wunder             | 288<br>134 10<br>129 | 139 40                | Ferrome d'Arg<br>Finantremer<br>Finaider            | 73 40<br>245<br>0 30    |                    | Invest Obligation<br>Invest Piecesents<br>Invest, St Honoré  | 12610 58<br>828 50<br>882 07   | 12585 41 ¢<br>789 02<br>65 ( 14 | Ulover<br>Valoresa<br>Valore                                    | 38604 3                      | 33 91<br>68 53<br>26 92          |
| des pièces des motocyclettes pro-<br>eront importées du Japon, et notam-<br>; moteurs.                           | Deckby S.A                                      | 209 210 10<br>720 724                 | Pipe Heidrick                                            | 309                  | 316<br>98 20          | Géa Belgique<br>Gevaert                             | 328<br>540              |                    | Laffate-cat-terme<br>Laffate-Expension                       |                                | 121929 49                       | Valmal<br>Womas Investias                                       | 123298 301231                | 75 12<br>23 81                   |
|                                                                                                                  |                                                 |                                       |                                                          |                      |                       |                                                     |                         |                    |                                                              |                                |                                 |                                                                 |                              |                                  |

| Г                                                                                                                                                                                                                                                                            | Dans le que<br>tions en por<br>du jour pa                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | arcenta                                                                                                                            | jus, des                                                                                                                                                                                                                                                        | cours de                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | ) le séon                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |                                                                                                                                                                                                                                                                               |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | Rè                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | èg                                                                                                                                                              | le                                                                                                                                             | mei                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | nt                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | n                                                                                                                                                                                                                                                                                        | ne                                                                                                                                                                                    | ns                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | ue                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | i                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                                                                                                                                                               |                                                                          |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | : coupon déta<br>: offert; d : c                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |                                                                                                                  | ert.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Compen                                                                                                                                                                                                                                                                       | VALEURS                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | Cours<br>prácád                                                                                                                    | Pacojar<br>COLES                                                                                                                                                                                                                                                | Densier<br>Cours                                                                                                                                                                                                                                                                                         | <b>%</b><br>+-                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | Conspec-<br>sectors                                                                                                                                                                                                                                        | VALEUR\$                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | Cours<br>prácéd.                                                                                                                                                                                                                                                              | Pramier<br>cours                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | Dernier<br>cours                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | %<br>+-                                                                                                                                                         | Compan-<br>sation                                                                                                                              | VALEURS                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | Cours<br>précéd.                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | Pression<br>cours                                                                                                                                                                                                                                                                        | Decysier<br>cours                                                                                                                                                                     | %<br>+-                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | Compan-<br>sation                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | VALEURS                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | Cours<br>prácád.                                                                                                                                                                                                                   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | COURS<br>COURS                                                                                                                                                | %<br>+-                                                                  | Compan-<br>sation                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | VALEURS                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | Cours<br>précéd.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | COURS<br>Pressier                                                                                                                                                                                                                                                                                            | Demier<br>cours                                                                                                  | %<br>+-                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| 1870<br>3420<br>205<br>705<br>515<br>425<br>36<br>180<br>340<br>400<br>400<br>255<br>540<br>480<br>255<br>580<br>1830<br>800<br>575<br>880<br>1830<br>800<br>575<br>880<br>800<br>575<br>882<br>7<br>7<br>845<br>845<br>845<br>845<br>845<br>845<br>845<br>845<br>845<br>845 | 4.5 % 1972 C.N.E. 3 % Accor Agence Hauss Ar Lipade Ale. Soptem. AL.S.P.1 Alestonera. AL.S.P.1 Alestonera. Accor Applic. gez Arjon. Prioss. Aux. Dans, B. Ball-Environ. Bush Have Bush Say Bis Securi (Sind.) Bush Say Bis Say | 1958<br>3490<br>735<br>518<br>442<br>92<br>184<br>408<br>333<br>408<br>408<br>408<br>408<br>408<br>408<br>408<br>408<br>408<br>408 | 205 50<br>740<br>524<br>452<br>88<br>188<br>363<br>315<br>422<br>900<br>4270<br>986<br>270<br>986<br>427<br>420<br>420<br>1420<br>862<br>2420<br>1430<br>863<br>2420<br>863<br>875<br>842<br>843<br>843<br>843<br>843<br>843<br>843<br>843<br>843<br>843<br>843 | 1830<br>3480<br>740<br>526<br>50<br>525<br>452<br>90<br>188 90<br>351<br>3715<br>424<br>289 10<br>484<br>118 90<br>484<br>118 90<br>484<br>118 90<br>480<br>474<br>118 90<br>586<br>586<br>586<br>586<br>586<br>587<br>1810<br>586<br>587<br>588<br>588<br>588<br>588<br>588<br>588<br>588<br>588<br>588 | + 0 84 1985 287700 48717 24 1985 287700 48717 24 1985 28770 498717 24 1985 2877 28 1985 2877 28 1985 2877 2877 2877 2877 2877 2877 2877 28                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 840<br>820<br>183<br>290<br>183<br>290<br>32<br>85<br>360<br>300<br>400<br>770<br>435<br>1300<br>140<br>175<br>730<br>346<br>200<br>1210<br>285<br>866<br>1210<br>286<br>866<br>1210<br>286<br>866<br>866<br>866<br>866<br>866<br>866<br>866<br>866<br>866 | Escope nº 1 Fiscore Fichel-beuche Fiscole Fisc                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | 657<br>840<br>706<br>186 10<br>34 90<br>85 90<br>173 80<br>815<br>262<br>262<br>305 90<br>1321<br>300<br>77 70<br>280<br>405<br>759<br>406<br>759<br>406<br>769<br>131 50<br>1716<br>333<br>1839<br>1151<br>301<br>301<br>301<br>301<br>301<br>301<br>301<br>301<br>301<br>30 | 85<br>385<br>385<br>3171<br>821<br>282<br>283<br>336<br>336<br>77 80<br>281<br>449<br>765<br>432<br>4350<br>1350<br>307<br>1350<br>307<br>1350<br>307<br>1350<br>307<br>1350<br>307<br>1350<br>307<br>1350<br>307<br>1350<br>307<br>1350<br>307<br>1350<br>307<br>1350<br>307<br>1350<br>307<br>1350<br>307<br>1350<br>307<br>1350<br>307<br>1350<br>307<br>1350<br>307<br>1350<br>307<br>1350<br>307<br>1350<br>307<br>1350<br>307<br>1350<br>307<br>1350<br>307<br>1350<br>307<br>1350<br>307<br>1350<br>307<br>1350<br>307<br>1350<br>307<br>1350<br>307<br>1350<br>307<br>1350<br>307<br>1350<br>307<br>1350<br>307<br>1350<br>307<br>1350<br>307<br>1350<br>307<br>1350<br>307<br>1350<br>307<br>1350<br>307<br>1350<br>307<br>1350<br>307<br>1350<br>307<br>1350<br>307<br>1350<br>307<br>1350<br>307<br>1350<br>307<br>1350<br>307<br>1350<br>307<br>1350<br>307<br>1350<br>307<br>1350<br>307<br>1350<br>307<br>1350<br>307<br>1350<br>307<br>1350<br>307<br>1350<br>307<br>1350<br>307<br>1350<br>307<br>1350<br>307<br>1350<br>307<br>1350<br>307<br>1350<br>307<br>1350<br>307<br>1350<br>307<br>1350<br>307<br>1350<br>307<br>1350<br>307<br>1350<br>307<br>1350<br>307<br>1350<br>307<br>1350<br>307<br>1350<br>307<br>1350<br>307<br>1350<br>307<br>1350<br>307<br>1350<br>307<br>1350<br>307<br>1350<br>307<br>1350<br>307<br>1350<br>307<br>1350<br>307<br>1350<br>307<br>1350<br>307<br>1350<br>307<br>1350<br>307<br>1350<br>307<br>1350<br>307<br>1350<br>307<br>1350<br>307<br>1350<br>307<br>1350<br>307<br>1350<br>307<br>1350<br>307<br>107<br>107<br>107<br>107<br>107<br>107<br>107<br>107<br>107<br>1 | 85 10<br>771<br>821<br>262<br>305 10<br>3300<br>315<br>77 80<br>280<br>785<br>418 50<br>785<br>418 50<br>785<br>418 50<br>719<br>336<br>719<br>336<br>719<br>336<br>719<br>336<br>719<br>336<br>719<br>336<br>719<br>336<br>719<br>336<br>719<br>336<br>719<br>336<br>719<br>719<br>719<br>719<br>719<br>719<br>719<br>719 | + 0 15 15 15 16 16 17 17 18 17 18 17 18 17 18 17 18 17 18 17 18 17 18 17 18 17 18 17 18 17 18 17 18 17 18 17 18 17 18 17 18 18 18 18 18 18 18 18 18 18 18 18 18 | 495 700 153 220 153 220 155 220 1700 910 230 1420 285 155 155 155 155 1250 295 118 122 169 118 127 169 170 170 170 170 170 170 170 170 170 170 | Penhant Penand-Ricard Pitroine Fani — (antific.) — (antific.) — (antific.) — Pengert S.A. Podein — Point — Poi | 517 720 223 50 52 10 77 90 224 54 80 350 350 350 150 1579 26 101 27 101 27 101 27 101 27 101 27 101 27 101 27 101 27 101 27 101 27 101 27 101 27 101 27 101 27 101 27 101 27 101 27 101 27 101 102 101 102 101 102 101 102 101 102 101 102 101 102 101 102 101 102 101 102 101 102 101 102 101 102 101 102 101 102 101 102 102 | 52 95<br>80 10<br>225<br>54 95<br>125 10<br>330<br>125 10<br>139 10<br>110 50<br>116 50<br>116 50<br>116 50<br>118 50<br>289 289 10<br>57 55<br>118 50<br>57 55<br>118 50<br>57 55<br>57 57 50 | 12 90<br>80 90 90<br>205 20<br>54 95<br>380<br>125 10<br>330<br>1816<br>215<br>140 30<br>140 30<br>140 50<br>1100 50<br>1100 50<br>11580<br>1388<br>473 50<br>289 50<br>645<br>119 55 | + 425<br>+ 101<br>+ 1025<br>+ 10 | 205<br>1265<br>940<br>675<br>680<br>35<br>510<br>36<br>1830<br>183<br>395<br>485<br>396<br>485<br>396<br>485<br>396<br>485<br>396<br>485<br>396<br>485<br>396<br>485<br>396<br>485<br>396<br>485<br>396<br>485<br>396<br>485<br>396<br>485<br>396<br>485<br>396<br>485<br>396<br>485<br>396<br>485<br>396<br>485<br>396<br>485<br>396<br>485<br>396<br>485<br>396<br>485<br>396<br>485<br>396<br>485<br>396<br>485<br>396<br>485<br>396<br>485<br>396<br>485<br>396<br>485<br>396<br>485<br>396<br>485<br>396<br>485<br>396<br>485<br>396<br>485<br>396<br>485<br>396<br>485<br>396<br>485<br>396<br>485<br>396<br>485<br>396<br>485<br>396<br>485<br>396<br>485<br>396<br>485<br>396<br>485<br>396<br>485<br>396<br>485<br>396<br>485<br>396<br>485<br>396<br>485<br>396<br>485<br>396<br>485<br>396<br>485<br>396<br>485<br>396<br>485<br>396<br>485<br>396<br>485<br>396<br>485<br>396<br>485<br>396<br>485<br>396<br>485<br>396<br>485<br>396<br>485<br>396<br>485<br>396<br>485<br>396<br>485<br>396<br>485<br>396<br>485<br>396<br>485<br>396<br>485<br>396<br>485<br>396<br>485<br>396<br>485<br>396<br>485<br>396<br>485<br>396<br>485<br>396<br>485<br>396<br>485<br>396<br>485<br>396<br>485<br>396<br>485<br>396<br>485<br>396<br>485<br>396<br>485<br>396<br>496<br>496<br>496<br>496<br>496<br>496<br>496<br>496<br>496<br>4                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | Anglo Anter. C. Anguld B. Ottomsee BASF (Akt) Seyer Badfinistont. Cheen Manh. | 190<br>7240<br>639<br>646<br>518<br>35 30<br>483<br>296<br>30 20<br>1465<br>50<br>155<br>453<br>473 50<br>638<br>473 50<br>638<br>473 50<br>638<br>522<br>408 50<br>222 60<br>40 15<br>688 50<br>222 60<br>91 80<br>136 50<br>1143 | 1250 12 920 12 920 12 920 12 920 12 920 12 920 12 920 12 920 12 920 12 920 12 920 12 920 12 920 12 920 12 920 12 920 12 920 12 920 12 920 12 920 12 920 12 920 12 920 12 920 12 920 12 920 12 920 12 920 12 920 12 920 12 920 12 920 12 920 12 920 12 920 12 920 12 920 12 920 12 920 12 920 12 920 12 920 12 920 12 920 12 920 12 920 12 920 12 920 12 920 12 920 12 920 12 920 12 920 12 920 12 920 12 920 12 920 12 920 12 920 12 920 12 920 12 920 12 920 12 920 12 920 12 920 12 920 12 920 12 920 12 920 12 920 12 920 12 920 12 920 12 920 12 920 12 920 12 920 12 920 12 920 12 920 12 920 12 920 12 920 12 920 12 920 12 920 12 920 12 920 12 920 12 920 12 920 12 920 12 920 12 920 12 920 12 920 12 920 12 920 12 920 12 920 12 920 12 920 12 920 12 920 12 920 12 920 12 920 12 920 12 920 12 920 12 920 12 920 12 920 12 920 12 920 12 920 12 920 12 920 12 920 12 920 12 920 12 920 12 920 12 920 12 920 12 920 12 920 12 920 12 920 12 920 12 920 12 920 12 920 12 920 12 920 12 920 12 920 12 920 12 920 12 920 12 920 12 920 12 920 12 920 12 920 12 920 12 920 12 920 12 920 12 920 12 920 12 920 12 920 12 920 12 920 12 920 12 920 12 920 12 920 12 920 12 920 12 920 12 920 12 920 12 920 12 920 12 920 12 920 12 920 12 920 12 920 12 920 12 920 12 920 12 920 12 920 12 920 12 920 12 920 12 920 12 920 12 920 12 920 12 920 12 920 12 920 12 920 12 920 12 920 12 920 12 920 12 920 12 920 12 920 12 920 12 920 12 920 12 920 12 920 12 920 12 920 12 920 12 920 12 920 12 920 12 920 12 920 12 920 12 920 12 920 12 920 12 920 12 920 12 920 12 920 12 920 12 920 12 920 12 920 12 920 12 920 12 920 12 920 12 920 12 920 12 920 12 920 12 920 12 920 12 920 12 920 12 920 12 920 12 920 12 920 12 920 12 920 12 920 12 920 12 920 12 920 12 920 12 920 12 920 12 920 12 920 12 920 12 920 12 920 12 920 12 920 12 920 12 920 12 920 12 920 12 920 12 920 12 920 12 920 12 920 12 920 12 920 12 920 12 920 12 920 12 920 12 920 12 920 12 920 12 920 12 920 12 920 12 920 12 920 12 920 12 920 12 920 12 920 12 920 12 920 12 920 12 920 12 920 12 920 12 920 12 920 12 920 12 920 12 920 12 920 12 9 | 6046 55 20 50 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10                                                                                                          | ++++++++++++++++++++++++++++++++++++++                                   | 83<br>970<br>785<br>315<br>315<br>315<br>320<br>780<br>183 50<br>475<br>1100<br>1530<br>163 50<br>163 50<br>164 50<br>165 50 | ito-Yolando  ito-Yolando  Illatsushita  Meruk  Meruk  Mirusushita  Meruk  Mirusushita  Mesal  Nosak Hydro  Petrufira  Petrufira  Prisipa  Pres, Brand  Pres, Brand  Pres, Brand  Pres, Brand  Pres, Brand  Pres, Brand  Sandinossir  Ravgilostsir  Ravgilostsir  Sandinossir  Sandinos | 92 20<br>409<br>83 30<br>828<br>732<br>298<br>22500<br>752<br>1314<br>671<br>162 80<br>438 90<br>568<br>1068<br>1550<br>511<br>96 10<br>352<br>528<br>92 50<br>1561<br>168<br>303 50<br>863<br>809<br>1295<br>610<br>515<br>422<br>2 60                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | 420<br>84 70<br>946<br>747<br>288<br>23250<br>758<br>1238<br>167 50<br>460 50<br>578<br>1116<br>1534<br>520<br>97 40<br>871<br>532<br>92 30<br>1565<br>172<br>92 30<br>1565<br>173<br>1565<br>173<br>1565<br>173<br>1565<br>173<br>174<br>175<br>175<br>175<br>175<br>175<br>175<br>175<br>175<br>175<br>175 | 420 94 70 948 70 948 747 288 23250 760 1297 675 167 50 1544 550 97 40 771 522 30 1573 172 301 50 868 620 623 423 | + 336<br>+ 268<br>+ 193<br>+ 204<br>- 129<br>+ 106<br>- 129<br>+ 288<br>+ 604<br>+ 211<br>+ 353<br>- 038<br>+ 135<br>+ 076<br>+ 285<br>+ 135<br>+ 076<br>+ 285<br>+ 135<br>+ 076<br>+ 076 |
| 245<br>1280<br>820<br>116                                                                                                                                                                                                                                                    | Counts frace<br>CLT, Alestol<br>Cleb Middens<br>Codetal                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | 258 50<br>1215<br>795<br>115 10                                                                                                    | 259<br>1235<br>\$30<br>118                                                                                                                                                                                                                                      | 259<br>1240<br>825<br>118                                                                                                                                                                                                                                                                                | + 0 19<br>+ 205<br>+ 377<br>+ 163                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | 1620<br>\$20<br>1405<br>\$60                                                                                                                                                                                                                               | Marin-Gazin<br>Matro<br>Michalia                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | 920<br>1330<br>860                                                                                                                                                                                                                                                            | 920<br>1335<br>852                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | 1809<br>920<br>1335<br>854                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | + 037<br>+ 047                                                                                                                                                  | \$30<br>470<br>285                                                                                                                             | Sign. Ent. EL<br>Silico<br>Sineco                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | 850<br>465<br>285 20                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |                                                                                                                                                                                                                                                                                          | 858<br>485 60<br>285                                                                                                                                                                  | + 070<br>+ 096<br>- 007                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | CC                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | TE DES                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | CH/                                                                                                                                                                                                                                | NGES                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | S COU                                                                                                                                                         | rs des b<br>Lix Guich                                                    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | MARC                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | CHÉ L                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | IBRE                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | DEL                                                                                                              |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| 215<br>236<br>198                                                                                                                                                                                                                                                            | Colone<br>Colon<br>Count, Estrace                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | 219<br>236<br>188 50                                                                                                               | 771                                                                                                                                                                                                                                                             | 221                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | + 091<br>148                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | 1380<br>236<br>134                                                                                                                                                                                                                                         | Michael Sk S.A.<br>Michael Sk S.A.<br>Michael Kyli (StA) .                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 1400<br>226<br>136 50                                                                                                                                                                                                                                                         | 1410<br>223<br>138                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | 1408<br>223<br>135                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | + 057<br>- 132<br>- 036                                                                                                                                         | 515                                                                                                                                            | Signati<br>Skie Rossignal<br>Signina                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | 139<br>1315<br>516                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | 139<br>1330<br>510                                                                                                                                                                                                                                                                       | 139<br>1330<br>510                                                                                                                                                                    | + 114                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | HÉ OFFICIEL                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | COURS<br>préc.                                                                                                                                                                                                                     | 29/3                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | S Ad                                                                                                                                                          | hest V                                                                   | ento:                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | MONNAIES                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | ET DEVIS                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | DURS  <br>Trác.                                                                                                  | 29/3                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
| 325<br>590<br>230<br>503<br>38<br>119<br>1380<br>610<br>91<br>700<br>91<br>700<br>220<br>215<br>2410<br>580                                                                                                                                                                  | Compt. Med. Child Faceir Child Faceir Child Faceir Count Line Count Line Count Line Count Deced-Sarvip Desed-Sarvip End (Sida) Endertie End (Sida) Endertie End Sarvi                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | 332<br>501<br>233<br>610<br>38 80<br>119<br>1386<br>851<br>618<br>92<br>858<br>525<br>224<br>217 50<br>260<br>860<br>860           | 225<br>525<br>38<br>119<br>1420<br>384<br>520<br>94<br>700<br>525<br>227 80<br>221<br>286<br>800<br>825                                                                                                                                                         | 236<br>166<br>505<br>236<br>505<br>236<br>32 80<br>112<br>420<br>94<br>170<br>525<br>527<br>700<br>525<br>527<br>717<br>725<br>527<br>727                                                                                                                                                                | + 120<br>+ 086<br>+ 187<br>+ 255<br>+ 255<br>- 258<br>+ 268<br>+ 208<br>+ 208 | 555<br>1400<br>450<br>82<br>570<br>230<br>11 50<br>47<br>280<br>850<br>150<br>2280<br>72<br>850                                                                                                                                                            | M.M. Panamoye<br>Mote Hapasey<br>Mot. Lawy S.<br>Mouliner .<br>Means .<br>Mouliner .<br>Mouline | 55 80<br>1401<br>448<br>82 50<br>560<br>245<br>11 40<br>48 50<br>291<br>77<br>570<br>290<br>290<br>244<br>150 50<br>2245<br>384<br>245                                                                                                                                        | 1429<br>448<br>93 50<br>580<br>11 50<br>48 50<br>296<br>77<br>588<br>290<br>846<br>146                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | 1420<br>445<br>93 90<br>560<br>249 90                                                                                                                                                                                                                                                                                      | + 232<br>+ 136<br>+ 140<br>+ 2<br>+ 037<br>+ 030<br>+ 240<br>- 017<br>- 023<br>+ 135<br>- 270<br>- 040                                                          | 495<br>600<br>530<br>435<br>920<br>310<br>2070<br>360<br>890<br>260<br>70<br>1770<br>1000<br>970<br>266<br>220<br>169                          | Sognero Sognero Source Penier Tales Lexanee ULC.B. Validure Validure Validure Tales Lexanee H-Gabon Amare Espass Amare, Talagh Amare, Talagh                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | 457<br>550<br>431<br>1525<br>303<br>2055<br>368<br>580<br>257 80<br>278 50<br>1005<br>985<br>260<br>313 80<br>158                                                                                                                                                                                                              | 278<br>69<br>1780<br>980<br>970<br>264                                                                                                                                                                                                                                                   |                                                                                                                                                                                       | + 0 20<br>+ 1 13<br>- 0 85<br>+ 1 98<br>+ 0 48<br>+ 0 81<br>- 1 37<br>- 0 17<br>- 0 72<br>- 4 47<br>+ 6 51<br>+ 1 53<br>+ 2 25<br>+ 1 26                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | Allemag<br>Belgiope<br>Peys Ber<br>Denomia<br>Norwige<br>Grande-I<br>Grèce (1<br>Suisse | Bretagan (£ 1)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 8 00<br>307 79<br>15 03<br>272 72<br>83 95<br>101 11 15<br>7 76<br>4 94<br>371<br>103 59<br>43 77<br>5 36<br>5 04<br>6 26<br>3 3 56                                                                                                | 0 308 2<br>6 15 0<br>0 273 1<br>83 8<br>0 106 3<br>9 11 5<br>5 7 7<br>6 4 9<br>370 5<br>103 2<br>0 103 2<br>0 103 2<br>0 103 2<br>0 103 2<br>0 103 2                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | 29: 29: 60 14: 20 28: 70 7: 00 10: 10: 28: 42: 42: 42: 42: 43: 44: 42: 43: 44: 42: 43: 44: 43: 44: 43: 44: 43: 44: 43: 44: 43: 44: 43: 44: 43: 44: 43: 44: 44 | 100 2<br>3 2<br>3 1<br>1 150 7<br>7 100 6<br>7 748 3<br>3 3 1<br>2 800 5 | B 140<br>115<br>115 200<br>80<br>67<br>07<br>07<br>12 050<br>6 8850<br>6 200<br>82<br>06<br>44 800<br>5 750<br>6 340<br>3 580                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | Or fin (bio en ber<br>Or fin (en ingor)<br>Price française (1<br>Price suites (20)<br>Price latine (20)<br>Price latine (20)<br>Price de 20 dois<br>Price de 20 dois<br>Price de 50 pet<br>Price de 50 pet<br>Price de 10 fioni                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 20 (a)<br>10 (d)<br>(d)<br>(d)<br>(d)<br>(d)<br>(d)<br>(d)<br>(d)<br>(d)<br>(d)<br>(d)<br>(d)<br>(d)<br>(d)<br>(d)<br>(d)<br>(d)<br>(d)<br>(d)<br>(d)<br>(d)<br>(d)<br>(d)<br>(d)<br>(d)<br>(d)<br>(d)<br>(d)<br>(d)<br>(d)<br>(d)<br>(d)<br>(d)<br>(d)<br>(d)<br>(d)<br>(d)<br>(d)<br>(d)<br>(d)<br>(d)<br>(d)<br>(d)<br>(d)<br>(d)<br>(d)<br>(d)<br>(d)<br>(d)<br>(d)<br>(d)<br>(d)<br>(d)<br>(d)<br>(d)<br>(d)<br>(d)<br>(d)<br>(d)<br>(d)<br>(d)<br>(d)<br>(d)<br>(d)<br>(d)<br>(d)<br>(d)<br>(d)<br>(d)<br>(d)<br>(d)<br>(d)<br>(d)<br>(d)<br>(d)<br>(d)<br>(d)<br>(d)<br>(d)<br>(d)<br>(d)<br>(d)<br>(d)<br>(d)<br>(d)<br>(d)<br>(d)<br>(d)<br>(d)<br>(d)<br>(d)<br>(d)<br>(d)<br>(d)<br>(d)<br>(d)<br>(d)<br>(d)<br>(d)<br>(d)<br>(d)<br>(d)<br>(d)<br>(d)<br>(d)<br>(d)<br>(d)<br>(d)<br>(d)<br>(d)<br>(d)<br>(d)<br>(d)<br>(d)<br>(d)<br>(d)<br>(d)<br>(d)<br>(d)<br>(d)<br>(d)<br>(d)<br>(d)<br>(d)<br>(d)<br>(d)<br>(d)<br>(d)<br>(d)<br>(d)<br>(d)<br>(d)<br>(d)<br>(d)<br>(d)<br>(d)<br>(d)<br>(d)<br>(d)<br>(d)<br>(d)<br>(d)<br>(d)<br>(d)<br>(d)<br>(d)<br>(d)<br>(d)<br>(d)<br>(d)<br>(d)<br>(d)<br>(d)<br>(d)<br>(d)<br>(d)<br>(d)<br>(d)<br>(d)<br>(d)<br>(d)<br>(d)<br>(d)<br>(d)<br>(d)<br>(d)<br>(d)<br>(d)<br>(d)<br>(d)<br>(d)<br>(d)<br>(d)<br>(d)<br>(d)<br>(d)<br>(d)<br>(d)<br>(d)<br>(d)<br>(d)<br>(d)<br>(d)<br>(d)<br>(d)<br>(d)<br>(d)<br>(d)<br>(d)<br>(d)<br>(d)<br>(d)<br>(d)<br>(d)<br>(d)<br>(d)<br>(d)<br>(d)<br>(d)<br>(d)<br>(d)<br>(d)<br>(d)<br>(d)<br>(d)<br>(d)<br>(d)<br>(d)<br>(d)<br>(d)<br>(d)<br>(d)<br>(d)<br>(d)<br>(d)<br>(d)<br>(d)<br>(d)<br>(d)<br>(d)<br>(d)<br>(d)<br>(d)<br>(d)<br>(d)<br>(d) | 95                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | 7700<br>1750<br>626<br>419<br>621<br>601<br>751<br>1806<br>1250<br>1250<br>1333                                  | 95900<br>95950<br>627<br>408<br>822<br>500<br>751<br>4560<br>2202 50<br>1250<br>3380<br>624                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |

# Le Monde

# **UN JOUR** DANS LE MONDE

### **IDÉES**

2. LETTRES AU MONDE : des jeunes

### ÉTRANGER

3. La fin du voyage de M. Mitterrand

45. PROCHE-ORIENT 8. DIPLOMATIE

### 8. AFRIQUE

**POLITIOUE** 9-10. La majorité face au compromis sco-

### SOCIÉTÉ

11. POLICE

12. Les «avions renifleurs»: histoire d'une «invention» (II), par Daniel

23. ÉCHECS MÉDECINE: une dizaine de remno-graphes seront installés en France en 1985.

### LE MONDE **DES LIVRES**

13. LE FEUILLETON: Avec mon meilleur souvenir, de Françoise Sagan; BIL-LET: l'art de la nécro.

RELIGION: une biographie du cardi-nal Suhard; l'Église sous le regard du

20. LETTRES ÉTRANGÈRES: romans « noirs », récits fantastiques et terri-

21. ROMAN: Patrick Grainville.

### **ACADÉMIE FRANÇAISE**

15 à 18. La réception de M. Léopold Se-

### **CULTURE**

25. CINÉMA: Henri Verneuil, Belmondo THÉATRE: la Mort de Sénèque, à la

27. COMMUNICATION: le réveil des

### **ÉCONOMIE**

29. LA CRISE DE LA SIDÉRURGIE. 30. ÉTRANGER: «La bataille pour 35 heures en RFA » (II), par Jean Be-

### RADIO-TÉLÉVISION (27) INFORMATIONS

SERVICES • (22-23): - Journal officiel - : Loterie nationale: Loto: Arlequin: Météorologie; Mots croisés.

Annonces classées (28): Carnet (22); Programmes des spectacles (26); Marchés financiers (31).

Le numéro du « Monde » daté 29 mars 1984 a été tiré à 456525 exemplaires

### A Beyrouth

# Une centaine de « casques blancs » français vont se déployer le long de la ligne de démarcation

De notre correspondant

ient sur le terrain ».

On se fonde à Beyrouth sur une

volonté apparemment sérieuse de

Damas de faire cesser les troubles

au Liban, sur la période pré-

électorale en Israël et sur l'extrême

lassitude de la population, laquelle

se répercute nécessairement sur des

combattants qui en sont directement

issus, pour escompter un arrêt dura-

ble, même s'il ne doit être ni com-

plet ni définitif, des hostilités. On

remarque qu'une fois de plus les

autorités syriennes ont arbitré en

faveur du président Gemayel et ont

raffermi sa position en se pronon-çant pour le palais présidentiel

Quarante observateurs français,

officiers et sous-officiers des quatre armes (terre, air, mer et gendarme-rie) sont arrivés à Beyrouth pour

le-feu en se déployant le long de la

ligne de démarcation. Le Liban a

demandé cent observateurs pour

cette mission, et Paris a accepté, les

belligérants de tous bords étant

Leur mission est indépendante de

d'accord pour qu'ils soient français.

celle du contingent qui s'en va, et d'ailleurs totalement dissérente. Ils

seront coiffés de casques blancs

pour être facilement reconnaissa-

Ces observateurs font partie du

dispositif en voie de mise en place pour contrôler le secteur névralgique du Musée, dont les troupes fran-

çaises sont en train de se retirer. La

passation des pouvoirs dans les vingt

postes encore tenus par les forces françaises dans ce petit périmètre

est censée se dérouler ce jeudi

29 mars. Les marsouins y demeure-

ront cependant jusqu'à vendredi soir

31 mars, et c'est seulement alors que

l'on pourra juger si l'opération a été réussie. On estime ici que cela n'est

pas impossible. Le départ des

troupes françaises doit être achevé

La fronde anti-israélienne des chiites. – Plusieurs dizaines d'habi-

ont été tués le 27 mars, lors d'une in-

Cest un refus définitif que les

trente-huit Banques populaires vien-

nent d'opposer à la création d'une

nouvelle Banque populaire à carac-

tère national, orientée vers la clien-

tèle des fonctionnaires et s'appuyant

La décision a été prise mercredi

sidents et six directeurs géné-

28 mars par le conseil syndical du

groupe des Banques populaires (neuf

raux), qui procédait à un nouvel et

ultime examen du projet de collabo-

ration avec la Fédération nationale

d'agents de l'Etat (FNMFAE). Le pro-

jet, à l'étude depuis plus de deux

sur la constitution d'une quarantième

Banque populaire, destinée à recueil-

lir les dépôts des adhérents de ces

mutuelles et à leur consentir des

Il s'inspirait d'une expérience qui a

connu un grand succès, à savoir la création, fin 1974, d'une trente-

neuvième Banque populaire, la LASDEN-BP, propriété de la puis-

sante Fédération de l'éducation

nationale (1,2 million d'adhérents)

qui regroupe la MGEN (risque mala-

die), la MAIF (assurance, auto

notamment), la MRIFEN (retraite

complémentaire). La CASDEN-BP.

qu'anime son président, M. Jean

Desvergnes, est devenue en huit ans

la sixième Banqua populaire pour les

décôts (2.7 milliards de francs), la

quatrième pour le bilan (5 milliards

de francs). Elle compte trois cent cin-

quante mille sociétaires sur le million

de l'ansemble du réseau. Son origi-

nalité est de ne pas avoir de guichets

propres et d'utiliser ceux des trente-

huit Banques populaires (mille huit

cents) pour leurs opérations (essen-

tiellement dépôts, prêts immobiliers à des tarifs privilégiés assortis de ris-

tournes) et autres services bancaires

La réussite de cette « banque des

enseignants», qui, au départ, avait

cherché vainement à s'associer avec

un réseau à guichets de statut coo-

pératif (Crédit agricole, Crédit coopé-

ratif, Crédit mutuel), et qui a revêtu

un caractère tout à fait inhabituel et

original, avait donné des idées aux

(SICAV, épargne-logement, etc.).

sur les établissements du réseau.

LUCIEN GEORGE.

Les Banques populaires refusent de créer

une « banque des fonctionnaires »

zontal ».

comme siège du comité.

Beyrouth. - A l'avant-veille de la les résultats apparaîtront progressiphase finale du départ du contingent rançais de Beyrouth, la montée de la violence sur le terrain, facteur négatif entre tous, le dispute à des indices potentiellement positifs : réunion du comité supérieur de sécurité, préparation minu-tieuse de la relève des troupes francaises au Musée, unique voie de passage inter-secteurs, par un détachement de trois cents gendarmes libanais, arrivée de quarante observateurs français pour opérer le long de la ligne de démarcation dans la

Après une petite semaine de relatil répit, qui avait suivi la conférence de Lausanne, la situation est de nouveau gravement détériorée.

En se basant sur de multiples témoignages, il semble que les pre-miers obus soient tombés du côté est (chrétien) de la capitale, mais c'est nettement en secteur ouest (islamoprogressiste) qu'il y a eu le plus de rictimes, la liste des morts, selon le bilan disponible, étant de vingttrois morts d'un côté et de trois de Enfin réuni pour la première fois

erâce à une intervention décisive de Damas pour amener l'opposition à accepter le palais présidentiel de Baabda, situé en secteur chrétien, comme siège de ses assises, en échange d'un transport de ses délégués par hélicoptère, le comité supérieur politique et militaire s'est attelé à la mise sur pied d'un cessezle-feu « pas comme les autres » : après avoir siègé de 22 h 30 à 2 h 30 du matin sous la présidence de M. Amine Gemayel, le comité a diffusé un communiqué dans lequel il est souligné que « les participants se sont penchés, avec sérieux et animés du sens des responsabilités, sur l'état de la sécurité, adoptant à cet gard des mesures importantes dont

• Mort de l'écrivain russe dissident Mikhail Demine. - Mikhail Demine est mort lundi 26 mars après une courte maladie, annonce 'hebdomadaire russe paraissant à

tants du village chiite de Jibchit D'origine cosaque, né en 1926 à Kostov-sur-le-Dort Mili de son vrai nom Youri E. Trifonov, tervention de milices libanaises proavait été envoyé à vingt ans dans un israéliennes, ont été arrêtés le lende camp en Sibérie d'où il n'avait été limain par l'armée israélienne. Un béré qu'avec l'amnistie de 1953 porte-parole militaire israélien à Telaprès la mort de Staline. En France, Aviv a précisé qu'ils étaient soupoù il avait émigré en 1968, il a puconnés d'avoir participé à des attenblié trois livres sur le monde des voleurs et de la pègre en URSS qu'il tats anti-israéliens. connaissait bien .

TIREZ BIEN PLUS DE VOTRE



BCD







# Quand les Anglais quittent Hongkong...

L'annonce, le 28 mars, à Hongkong, d'un retrait partiel de la colonie britannique de la grande société de négoce Jardine Matheson a fait l'effet d'une bombe dans les milieux financiers et commerciaux du territoire. La nouvelle a été rendue publique après la fermeture des cotations à la Bourse de Hongkong, mais, à Londres, la City a réagi immédiatement avec une baisse de 9 pence de l'action Jardine.

JARDINE MATHESON SE TOURNE VERS LES BERMUDES

Cependant, le 29 mars. l'indice Hang Seng de la Bourse de Hongkong a enregistré à mi-séance une ciute de 72,95 points, revenunt à 1 045,59. Les opérateurs ont fait état d'un afflux d'ordres de vente, notamment des investisseurs étrangers. La nouveile a également affecté la tenne du dollar de Hongkong où, sur le marché des changes, il a ouvert en forte baisse, à 7,805 - 7,815 pour 1 dollar américain contre 7,799 - 7,801 la veille en clôture.

De notre correspondant

Pékin. - Créée en 1832 à Canton, Jardine Matheson est la plus ancienne et la plus importante société de commerce de Hongkong. Par son histoire - sa fortune a commencé à la faveur de la guerre de l'opium (1840) – elle symbolise l'establishment britannique dans la colonie dont elle est restée jusqu'à aujourd'hui l'un des piliers.

La décision de transférer aux Bermudes les activités du groupe non liées à Hongkong et à la Chine a été communiquée par le pésident de Jardine Matheson, M. Simon Keswick, en personne. En 1982, les revenus de la société provenaient pour moitié de ses opérations outremer, principalement dans le Sud-Est asiatique, en Afrique du Sud et en Amérique du Nord.

M. Keswick a justifié le changement de stratégie de sa compagnie en se référant aux incertitudes poliiques qui règnent sur l'avenir de Hongkong. « Lorsque nous nous battons sur les marchés internatio-naux, a-t-il déclaré, pour l'obtention de contrats à long terme, la création de sociétés mixtes ou de nouveaux financements, le fait d'avoir à pen-ser aux problèmes liés à l'avenir de Hongkong est sans aucun doute un désavantage.

· La question du retour de Hong-kong à la Chine en 1997, à l'expiration du bail concédé à la Grande-Bretagne pour la majeure partie du territoire, fait actuellement l'objet de négociations entre Pékin et Lon-

La restructuration interne de Jardine Matheson et le redéploiement futur de ses activités ont été rendus publics le jour même où étaient connus les résultats - décevants, mais non surprenants », selon M. Keswick, de la société, l'an der-80 % par rapport à 1982, s'élevant à 139 millions de dollars de Hongkong (sensiblement l'équivalent en francs français) contre 708 millions de dollars un an auparavant. Ces chiffres doivent cependant être considérés avec prudence, dans la mesure où ia direction de Jardine Matheson a

autres mutuelles de fonctionnaires

(PTT, douanes, impôts, Trésor, cen-

darmerie, etc., deux millions de

membres), qui ont, elles aussi, voulu

créer une banque par le modèle de la

CASDEN, à savoir une banque « ver

ticale » appuyée sur un réseau « hori-

Mais, après d'âpres discussions

qui se sont étalées en 1982, 1983 et

1984, les Banques populaires ont

estimé que la « structure fondamen-

talement régionale du groupe n'était

pas compatible avec la création d'un

nouvel organisme à caractère natio-

nal ». En clair, les instances diri-

geantes des Banques populaires,

composées en majorité de patrons de PME, clientèle de base du réseau, ont

eu peur du succès de la CASDEN-BP,

et, surtout, d'un envahissement pai

les fonctionnaires, qui, on le sait

bien, o'ont pas la cote actuellement

Leur refus va apporter un grand

soulagement aux banques commer

ciales, qui craignaient un déplace

ment de clientèle (au moins six cent

mille comotes). Il constitue, peut-

être, une occasion manquée pour les

Banques populaires, dont la rentabi

lité commence à être sérieusement

affectée, du moins pour certaines

d'entre elles, et qui auraient eu

besoin d'un nouvel apport de clien-

tèle : les PME coûtent cher à gérer.

FRANÇOIS RENARD.

auprès des PME.

### pesant sur l'avenir. La situation de Jardine Matheson

sans doute procédé à d'importantes provisions en fonction des nuages

est aggravée par les très mauvais résultats financiers de la société Hongkong Land, le numéro un de l'immobilier dans la colonie. Les intérêts des deux compagnies, toutes deux présidées par M. Keswick, sont étroitement imbriqués, Hongkong Land possédant 25 % (43 % au début de l'année) des actions de Jardine Matheson, cette dernière déte-nant, de son côté, 35 % des actions de Hongkong Land.

Les pertes de Hongkong Land ont plus que doublé l'an dernier, passant de 514 millions de dollars de Hongkong en 1982 à 1280 millions en 1983. Cette chute doit être imputée à la dépression qui s'est abattue sur le marché de l'immobilier de la colonie depuis deux ans, à la faiblesse, l'an dernier, de la devise locale et, plus généralement, aux incertitudes La décision d'établir une partie

des activités de la société aux Bermudes sera soumise aux actionnaires de Jardine Matheson en juin. L'échange des actions se fera à parité. En 1982, plus des deux tiers du capital - très exactement 69 % - étaient détenus par des actionnaires de Hongkong, cette part étant en recul par rapport à 1981 (74 %).

MANUEL LUCBERT.

### Sur le vif . Heureux Savary

Ce qu'il doit être content, Savary i et fier i Ce soir, c'est sūr, il sable le champagne. Rendez-yous compte : neuf membres de son propre parti. neuf décutés socialis deux cent quatre-vingt-cinq approuvent son projet. Çe fait du 4 %. Ils le lui ont assuré. Ils le lui ont même mis per écrit. C'est formidable, non ? Et attention, ce n'est pas n'importe qui. Ce sont des députés de toutes les tendances. Es représentent tous les ex-courants A. B. C. C', et la suite. Ce n'est pas rien non plus.

Chirurgh

Vous me direz, ce sont des sentis oblicés de monter aux barricades pour défendre leur copain, un brave type qui a été bien courageux pendant la guerre d'Algérie. Vous ajouterez que Defferre, lui, l'a attaqué. Noir sur blanc. Peut-être. Mais peu importe. Il y a mieux. Beaucoup mieux. Mauroy kui-même a décidé de le soutenr. Le premier

Ça fait date dans la vie d'un homme, Surtout dans celle de ce matheureux obligé de planche depuis des années sur une réforme de l'enseignement mai partie, mai venue - l'a-t-il seulement voulue? - qui, de compromis en compromis, a réussi : faire l'unanimité contra lui. L'unanimité des quatre cent quatre-vingt-onze parlementaires. Toutes tendances réuni là aussi : RPR, PS, UDF, PC.

Tiens, à propos du PC, quelle tête il ferait Marchais si un député communista votait pour ui, un seul sur quarante-quatre. Ce serait la fête ? La fête des inte-trois autres, ou

CLAUDE SARRAUTE.

# LA POLITIQUE DE L'IMMIGRATION

### L'Etat participera à l'aide au retour en versant une prime variable supérieure à 20 000 F

Mª Georgina Dufoix, secrétaire d'Etat chargée, notamment des travailleurs immigrés, a fait une communication, ce 29 mars, lors de la réunion du conseil des ministres, sur l'adoption d'un dispositif pour l'aide

L'aide au retour avait déjà été évoquée au conseil des ministres le 21 mars, à propos de l'ordonnance sur l'assurance-chômage (le Monde du 23 mars). Le dispositif en est désormais précisé. L'aide au retour sera financée par l'UNEDIC - qui doit décider des modalités de son intervention, - par l'État et par les

prime qui pourra dépasser 20000 francs, y compris les frais de déménagement, et dont le montant sera variable, modulé en fonction de l'importance de la famille et de la nature du projet de réinsertion.

en comote tous les aspects économi accord, soit une clause de ce type, et soumis à l'examen du Conseil d'État.

L'instauration d'une carte unique de séjour et de travail, qui figurait à l'ordre du jour du conseil des minis-

tres n'a pas été évoqué, faute de temps semble-t-il. Le sujet devrait être abordé prochainement.

au retour.

L'État, pour sa part, versera une

En outre, des conventions de branche et d'entreprise seront signées, et l'Office national de l'immigration apporters son concours. L'ONI aidera les entreprises à définir les aides et les proiets de réinsertion qui seront ensuite suivis dans les pays d'origine. Parallèlement, tous les pays concernés ont été contactés, et des négocia-tions sont engagées pour aboutir à des accords bilatéraux qui auraient pour objectif de faciliter la réinsertion des travailleurs immigrés en prenant ques. Actuellement, seuls le Sénégal et le Portugal ont signé soit un les discussions se poursuivent pou en améliorer le contenu. L'ensemble du dispositif d'aide au retour sera

La carte unique de sélour et de travail faisait l'objet d'une revendication ancienne, formulée par vingtsept organisations différentes qui s'étaient rassemblées dans un « collactif pour la carte unique de dix ans ». Le 3 décembre dernier, le président de la République avait renouvelé la promesse qu'il avait faite pendant la campagne électorale.

L'adoption d'un projet de loi instituant\_cette carte unique par le conseil des ministres devrait mettre fin à ce sujet de préoccupation et satisfaire le collectif qui, dit-on au secrétariat d'Etat, « devrait retrouvrer la totalité de ses objectifs ».

Entre-temps, toutefois, et dans le prolongement des décisions prises en conseil des ministres le 31 août 1983, un décret avait été publié au Journal officiel du 11 mars pour assouplir l'actuelle réglementation, qui comprend trois types de cartes Ve Monde du 14 mars). Un moment, le collectif s'imagina que ce décret se substituait à la promesse de la carte unique, alors que, malgré sa publica-tion tardive, il deveit favoriser une première simplification de la procédure et permettre une phase transitoire en l'attente de l'adoption de la loi par l'Assemblée nationale et le

### M. PONS : Le déficit de l'Etat se creuse davantage

Se ber et grant de

The second second

The state of the s

THE REAL PROPERTY.

And the State

STEAMER OF THE

Charts II to

CR 2000

Se landage

Separate a la Des spine division She is special

M. Bernard Pons, secrétaire général du RPR, a déclaré jeudi 29 mars au cours de son point de presse hebdomadaire que . le déficit de l'Etat se creuse chaque jour davantage. Il ne restera pas dans la limite de 118,7 milliards de francs, mais atteindra 130 milliards, car les hypothèses de départ du gouvernement étaient sausses : le taux de croissance n'a pas été, comme il l'espérait de 2%, l'inflation a dépassé 8 %, et le cours du dollar les 7,40 F qu'il prévoyait. Les recettes budgétaires ont été moins élevées malgré les impôts exceptionnels : 14 milliards de l'emprunt obligatoire; 11 milliards du 1 % de Sécurité so ciale; 5 milliards de la saxe spéciale sur les carburants, et 5 % de la taxe sur les alcools et le tabac. Ainsi, le gouvernement n'a pas pu tentr l'engagement solennel du pré-sident de la République de mainte-nir le déficit hudgétaire de 1983 dans la limite des 3 % du produit intérieur brut ».

YOUS AVEZ CHEZ NOUS UNE SEMAINE POUR YOUS FAIRE REMBOURSER VOS ACHATS SI VOUS TROUVEZ UN MEILLEUR RAPPORT QUALITÉ-PRIX STÉPHANE MEN'S DELLOCE les grandes marques GRIFFÉES DU PRÊT-A-PORTER MASCULIN A DES

PHIX (-30,40 %) E - TON - NANTS! POUR GRANDS LES GROS (Sic) LES GRANDS ET LES AUTRES, DU 44 AU 68

LES «MODULABLES» LINE FACON UNIQUE EN FRANCE D'ACHETER UN COSTUME en 2, 3 au 4 mil

EN PURE LAME PERSNEE - FASRICATION FRANÇAISE DE 796 F A 896 F + 10 % à partir de 58 DE12H 130; BD SAINT-GERMAIN (métro Odéon) SAUFDIMANCHE A 19 H 30 ET 8, RUE D'AVRON, AVEC UN PETIT +